Comprenant l'importance de la lecture française, les congressistes désirent voir s'établir une bibliothèque paroissiale dans tous les centres francocanadiens de la province.

Résolution de l'A.C.F.C.



L'Église, l'État et l'Armée aux fêtes du C.N.R.

NOTRE LANGUE!

Reconnaissant le rôle important que peut et doit jouer le cercle d'étude paroissial dans la formation d'une élite, les congressistes prient l'Exécutif de prendre les mesures nécessaires pour encourager la fondation d'un cercle d'étude dans chaque paroisse ou la chose est possible.

Résolution de l'A.C.F.C.

26ième année

PRINCE-ALBERT, Sask., mercredi le 12 août, 1936

RESOLUTIONS

# Adoptées au Congrès des Commisaires d'École

1. L'Association des Commissaires [ 5. Il est proposé que l'Exécutif d'Ecole Franco-Canadiens et la demande au Ministre de l'Instruc-Catholic School Trustees Associa- tion Publique d'inclure le français tion, réunis en congrès conjoint, dé- de l'A.C.F.C. comme matière faculsirent exprimer leur loyauté et leur tative aux grades 11 et 12. Cette réaffection à sa Majesté Edouard VIII solution a été-renvoyée à l'Exécutif et lui offrir ainsi qu'à sa mère, leurs pour étude. vives sympathies à l'occasion de la 6. Il est proposé que le français et mort de Georges V, d'heureuse mé- l'allemand soient des sujets facul-

2. Il est proposé que l'Exécutif de des grades 7 et 8. notre Association coopère le plus étroitement possible avec la Saskatchewan School Trustees Association nombre d'inspecteurs d'école caen toutes matières d'intérêts com- tholiques proportionnel au chiffre

3. Il est proposé qu'on demande au Gouvernement d'assumer la respensibilité de payer les arrérages de salaires dûs aux instituteurs et institutrices dans les districts incapables de s'acquitter de ces obli-

nommer pour étudier toute la ques- et timbrée. tion des impôts; et que dans le cas 10. L'Association des Commissaioù le Gouvernement changerait d'i- res d'Ecole Franco-Canadiens tient dée au sujet de l'enquête projettée, à remercier profondément le gérant le président et l'Exécutif soient au- et le personnel de l'Hôtel Besstorisés à prendre les mesures qu'ils borough ainsi que les scouts pour jugeront nécessaires au bien de nos les services précis et courtois ren-

tatifs aux examens départementaux

7. Il est proposé qu'on demande au Gouvernement de nommer un de la population catholique de la province.

8. Ce congrès se déclare opposé aux grandes unités scolaires pour l'administration des écoles.

9. Il est proposé que les Commissions Scolaires répondent à toutes 4. Il est proposé que les corps les offrent de services qu'elles republics qui imposent des taxes coivent des instituteurs et institusoient représentés à la Commission trices lorsque ceux-ci joignent à que le Gouvernement projette de leur lettre une enveloppe adressée

dus durant le congrès.

## en costume du temps, le mécanicien et le chauffeur de la première locomotive canadienne LA REVOLUTION EN ESPAGNE

Toutes nos grandes institutions étaient représentées aux fêtes qui ont marqué le cente-

naire du premier chemin de fer canadien, la Compagnie du Lac Champlain et du S.-Lau-

rent, aujourd'hui englobée dans le Réseau Canadien National. On voit ici un groupe de

personnages photographié à l'issue de la messe pontificale célébrée à Laprairie, le 19 juil-

let dernier. De gauche à droite M. l'abbé Elisée Choquet (en surplis), vicaire de Laprairie,

l'hor. M. Esioff Patenaude, lieutenant-gouverneur de la province de Québec (au centre), à

sa gauche S. E. Mgr. A. Forget, évêque de S.-Jean, Qué., et à droite le Lieut.-Col. D. P.

Papineau, A.D.C. du Lieutenant-gouverneur. En arrière est la replique exacte de la Dorchester, locomotive qui tira le premier train à voyageurs entre Laprairie et S.-Jean, le

21 juillet 1836. Sur la locomotive deux vieux mécaniciens du Canadien National figurent,

-Au jour le jour-

Le gouvernement détient les prin- national de non-intervention. cipuax centres industriels et presque toute la côte.

Les insurgés ont presque toutes

d'éloigner la menace de guerre, Le estime à 35,000 les victimes de la révolution. Mille rebelles auraient de Madrid. On reclame des victoires

tueuse attaque des forces lovalistes, rebelles. De nouvelles troupes d'in- ton le 13 août; à Vancouver le 15,

Pour assurer la paix européenne,

LONDRES, le 7 août. On craint le mécontentement et l'exaspéra- de plus en plus l'intervention de Le traité de Carlton tion; et, de là à la violence, il n'y l'Allemagne en Espagne. On prétend avait qu'un pas. Le malaise augmen- que 5,000 russes sont en route pour

GIBRALTAR. Le navire de

non-armés.

Une absolue neutralité dans les af-tembre et à Ottawa, le 1er octobre. pagne,

Le 4 août.— L'a guerre civile, a- faires d'Espagne a été réaffirmée et des personnes qui ont participé à l'objectif des rebelles. magne comprenant un accord inter-

MADRID.— Les rebelles, à leur tour, chantent victoire, alors que les

BARCELONE.— Le gouvernement

MADRID.— Le gouvernement es- fit du "Patriote de l'Ouest." sera bientôt mâtée.

catalan a ordonné la confiscation lors qu'il était sur son Yacht, dans

# La Russie et les

D'après l'Osservatore Romano a envoyé à Madrid ses prin- ne méritent pas qu'on les fasse jouer dans d'autres paroisses, nous leur

tralité vis-à-vis de l'Espagne, l'Os- et choeurs furent magnifiquement Duck Lake. servatore Romano, feuille officieuse enlevés; et que tous les artistes et du Vatican, accuse ce soir la Troiponsable de la guerre civile en Es-

ver, du 25 au 30 août; Kamloops, le tes" qui sont contre l'"Ordre" et

du 2 au 6 septembre; Lethbridge, du L'Osservatore Romano dit endes grandes puissances est plus ou ASwift Current, les 13 et 14 sep- moins influencée par leur réaction

# Par le Club des jeunes

Beau succès --- Désopilante comédie --- Chanteurs et artistes méritent des louanges

La soirée du "Patriote"

à Duck Lake

Le 10 acût.— Les fascistes ré- La soirée du "Patriote" a Duck Lake, les chanteurs méritent des louanges clament une victoire stratégique en Dimanche dernier, 9 août, les que nous leur distribuons en bloc

Espagne. Santander, sur la baie de jeunes gens de Duck Lake donnèrent ne nous reconnaissant aucune com-Biscaye est aux mains des rebelles. une séance très intéressante au pro- pétence pour établir une graduation entre eux. pagnol annonce que l'insurrection | L'ouverture de la séance, annon- Mais le clou de la soirée fut sans cée pour huit heures du soir, ne contredit cette désopilante comédie

par leur lenteur à entrer dans la pendant les deux actes. salle furent cause que les jeunes II y eut ensuite une autre petite artistes, peu désireux de déployer comédie en un acte: Une Visite Imleurs talents devant des chaises vi- prévue". Il était évident que les jeudes, attendirent que la salle fût rai- nes artistes étaient fatigués. Et puis, sonnablement remplie, avant de la pièce elle-même, quoique assez troubles en Espagne commencer la séance. Ceux qui eu- intéressante, venant après l'aurent et auront tort, ce sont ceux qui tre, se présentait à son désane se pressèrent pas d'arriver et vantage. Aussi, puisque les artistes ceux qui les imiteront.

contre l'ordre et commettent quablement intéressante à tout point beaux chants et leur belle musique,

L'angleterre proteste contre la commença guère qu'à neuf heures. qui, parfaitement rendue par les A ce propos, voici ce que rapportait le "Devoir" dans le numéro du nord d'ouest. Les interventions é- co, de retour du Maroc espagnol, mort du capitaine Rupert Saville, Mais la faute n'en fut pas aux orga- jeunes acteurs et actrices, tint la tué par les canons des insurgés, a- nisateurs de la soirée. Les assistants salle entière dans un rire perpétuel

de Duck-Lake ont, paraît-il, l'intenla Troisième Internationale Car vraiment nos jeunes artistes tion de renouveller cette séance qu'ils nous donnèrent fut remar- première comédie: qui, avec leurs

suffira amplement à rendre la séan-Bien qu'il soit difficile à un "Sau- ce intéressante. Et, pour finir, nous CITE VATICANE.— Pendant que vage" d'apprécier comme il faut les conseillerons à ceux qui auront la la Rome officielle retarde à répon- beautés de la grande musique, il bonne idée d'aller y assister, de ne dre à la note française concernant nous semble que les parties de pia- pas se faire attendre commé le firent une déclaration tripartite de neu- no, les chants, solos, duos, quatuors quelques-uns des paroissiens de

### tre plus que toute autre cause res- Le Pape prie pour les victimes

CASTEL GANDOLFO. Sa Sain- pour la restauration de la paix en "L'Union soviétique" continue-t- tetéle Pape Pie XI, à qui la guerre Espagne. Le Pape dit lui-même, tous il, "non en qualité de gouvernement civile espagnole cause une peine les matins, la messe pour le repos soviétique, mais en qualité de Troi- profonde, a étudié longuement, avec des âmes des victimes de cette sième Internationale, a envoyé en les officiels du Vatican, la situation 31 août; Lac Louise, le 1er septem- commettent des "atrocités" contre l'ion aux communautés religieuses fenir au courant des développeet aux prêtres de prier sans cesse ments.

Victoria, du 15 au 25 août; Vancou- Espagne ses principaux "spécialis- espagnole. Le Pape a donné instruc- accrédités près le Saint-Siège de le Pie XI a demandé aux diplomates

### 6 au 10; Medicine Hat, du 10 au 13 core que pour le présent l'attitude L'abbé Coughlin peut poursuivre ses activités

ROME .- Son Exc. Monseigneur la politique américaine, laissant à tembre; Winnipeg, du 21 au 22; sep- conclut le journal, les nations occi- celui-ci à continuer son activité po- tes qu'il avait réglé le cas de l'abtembre; Prince-Albert, du 24 au 28 dentales éprouvent de la difficulté litique. L'évêque a révélé que le Va- le Coughlin avant de partir à Rome septembre; Winnipeg, le 28 sep- à décider leur attitude touchant l'Es- tican ne s'inquiète nullement du alors qu'il l'avertit de respecter le rôle que l'abbé Coughlin joue dans Président,

# Extirpons le ver du fruit

Si les peuples européens avaient compris et mis en pratique l'adage qu'"il vaut mieux prévenir que de guérir," ils ne seraient pas dressés les uns contre les autres, et ne se regarderaient pas en chiens de faïence; si les nations avaient su prévenir le fléau de la doctrine de haine que recèle le communisme, elles ne seraient pas en proie aux révolutions et luttes fratricides: l'Espagne nous en fournit malheureusement un bien triste exemple.

Si seulement les meneurs de peuple savaient prévenir et agir, le problème que pose le communisme serait vite résolu. Il n'est pas nécessaire d'être profond métaphysicien pour y découvrir le sophisme: toute cause se révèle par ses effets. Or, les effets de la doctrine du vieux Karl Marx, qui se répand comme une traînée de poudre dans le monde entier sous l'égide du Komintern, sont identiques partout: haine, lutte des classes, négation du droit de propriété, conception purement matérielle de la société, d'où révolution, esclavage, persécution religieuse, athéisme militant . . . .

Quand le communisme entre dans un pays, c'est le ver qui entre dans le fruit. Ce ver, hélas ! est déjà entré au Canada et y ronge à son aise le fruit. Il ne se trouve pas, il semble, d'hommes assez énergiques pour l'extirper. D'aucuns pourront taxer nos appréhensions de creuses velléités, Très bien! Mais voici des faits indéniables sur lesquels nos gouvernants ont tord de fermer les yeux.

Premier fait - Le 2 juillet, les communistes devaient manifester au Queen's Park de Toronto, pour marquer le rappel de la section 98 du Code criminel "Nous avons l'autorisation de parader dans ce but," déclaraît alors Tim Buck, leader du parti communiste au Canada. De semblables manifestations devaient se dérouler dans d'autres villes canadieunes. Considérant que l'abolition de cet article légalise le parti communiste au Canada, Tim Buck annonce la préparation d'un Congrès qui sera tenu en octobre et auquel participeront des chefs communistes de

Deuxième fait - Tim Buck, leader communiste, sorti récemment du pénitencier de Kingston, fait une tournée de propagande dans l'Ouest. A Saskatoon, 1,000 personne accoururent l'entendre exposer les principes du socialisme marxiste.

Troisième fait - L'orientation très prononcée de l'aile gauche du parti cécéefiste vers la fusion ou, du moins, la fédération des deux partis rejoint l'invite du parti communiste aux partis minoritaires tels la C.C.F., le crédit social, etc . . . à former un front populaire . . .

Troisième lait - L'élection récente de James Litterick, candidat communiste, à la législature manitobaine. Il est le premier député commu-

Quatrième fait — La tournée de propagande, sous les auspices du parti communiste canadien, de W. Gallacher, membre de Fife, aux Cominunes anglaises, qui devait arriver samedi dernier à Montréal, pour un séjour de plus d'un mois au Canada.

Cinquième fait - La propagande par le film. Une représentation cinématographique, pellicule sonore, en russe, avec quelques notes explicatives anglaises sur chaque scène, fait son tour de théâtre dans l'Ouest. Or, ce silm est l'apothéose du communisme. "Peasants", c'est le titre de la pièce, est annoncée avec force pancartes dans les milieux où est vec toutes ses horreurs, se continue par le cabinet français après récep- la révolution, en Catalogne. groupé l'élément russe. On y voyait de ces pancartes-réclame dans le en Espagne. Madrid reste toujours tion d'un rapport officiel d'Alievoisinage de Prud'homme Lorsque le film s'est déroulé sur l'écran du Roxy de Saskatoon, une foule dense a vu le spectacle sans protester, admirant sans doute béatement l'héroïne, qui versait son sang pour la cause communiste.

Sixième fait - La généreuse annonce gratuite que donne quotidiennement la presse neutre du pays, par l'écrit ou l'image, aux faits et les provinces agricoles, mais ils gestes des communistes ...

28 juillet: "Les Amis de l'Union Soviétique profitent du fait qu'on re- trangres en Espagne pourraient dé- a pris la direction de la révolte. présente cette semaine un film russe au théâtre de Sa Majesté, rue Guy, clancher une guerre mondiale. pour vendre à la porte des journaux russo-soviétiques en français et en anglais: Le Journal de Moscou et le Moscow News.

Ces journaux peuvent-ils entrer au pays? Si oui, peuvent-ils se sang coule toujours en Espagne. On vendre dans la rue de cette façon? Nous signalons le fait aux autorités compétentes."

Et nous pourrions allonger la nomenclature des moyens de propa-gande communiste au Canada. Mais les faits susmentionnés nous disent ne sont plus qu'à trente-six milles général dans l'Ouest assez clairement que le ver est dans le fruit. (Suite à la page 2)

Un peu d'histoire

## Le Traité No 6

temps préparées pour la conclusion ture. (1). d'un traité entre les Indiens et la | Tout en redoutant ce traité dont la France a goupé sept nations euro-Couronne d'Angleterre. Les Indiens il ne soupçonnaient pas les consé- péennes y compris la Grande-Breles plus sages étaient soucieux de quences, il leur tardait à tous de le tagne, l'Allemagne, la Russie et l'Italeur avenir. Les troupeaux de bi- voir conclu. Ils demandaient à tout lie pour une politique de non-intersons disparaissaient à vue d'oeil et venant, voyageur ou missionnaire, vention dans la guerre civile en les animaux à fourrure devenaient si l'envoyé de la reine n'arriverait Espagne. chaque année de plus en plus rares. pas bientôt. (2). Qu'allaient-ils devenir quand les L'impatience engendra bien vite

di derniers on a solennellement cé- meurs circulaient. Certains prétendi derniers on a solennement ce-lèbré le soixantième anniversaire daient que leur pays était déjà ven-guerre du gouvernement, "Jaime 1" de la signature du traité indien, à du et que le "Grand Chef Blanc" al- a ouvert le feu sur la forteresse des Carlton, assurant un vaste territoire lait bien vite le peupler de jeunes éaux blacs. Les chefs G. Mosquito et trangers dont ils deviendraient la ri-braltar. Les Loyalistes reclament de J. Okinee étaient présents.

le but de les tirer de leur misère et

Les voies étaient depuis long- de les aider à se livrer à l'agricul- surgés sont venu du Maroc.

CARLTON, Sask .- Lundi et mar- tait chaque jour. D'étranges ru- l'Espagne. sée. (3). L'inquiétude augmentait nouvelles victoires sur les rebelles, à mesure que les pionniers, avec au- dans les montagnes de Guadarrama, produits de leurs chasses ne suffi- dace et sans-gène, se saissaient de au nord de la capitale. raient plus à leurs besoins? N'était-il quelques lopins de leur terre pour y de venir s'entendre avec eux dans rain près du gué de la rivière Ba-(Suite à la page 2)

Loyalistes les déclarent battus. LISBONNE.— Le commandantn'ont accès à la mer qu'au sud et au en-chef des révoltés, le général Fran-

Le 5 août.— La France s'efforce de toutes les possessions des églises le port de Gijon. Le gouverneur

OTTAWA.- Le gouverneur gécontradictoires des deux côtés. néral du Canada, Lord Tweedsmuir MADRID, le 6 août.— On rapporte a commencé son grand voyage dans que la ville de Cadiz, à l'extrême sud l'Ouest. Il sera à Prince-Albert, du cipaux "spécialiste" qui sont devant une salle vide. La séance conseillerions de se contenter de la de l'Espagne est tombée sous l'impé-24 au 28 septembre prochain. Après avoir visité Winnipeg, Réaprès une résistance opiniâtre des gina et Saskatoon, il sera à Edmon-

des atrocités contre les rebelles de vue.

bre; Banff, le 2 setembre; Calgary, les rebelles".

pas temps de tenter un nouveau bâtir maison, fauchaient le foin de PARIS, le 8 août.— Le gouverne- tembre; Moose Jaw, du 14 au 17 devant la menace de l'établissement Gallagher, évêque de Détroit et su- l'épiscopat américain toute liberté genre de vie? Plusieurs des chefs leurs pâturages, abattaient le bois ment français défend toute exporta- septembre; Estevan, du 17 au 19 en Espagne d'une régime commu- périeur ecclésiastique de l'abbé de décider de son opportunité. influents écrivirent par l'intermé- de leurs fôrêts pour faire poutres et tion de matériel de guerre, en Esdiaire de M. W.-J. Christie pour poteaux. Un jour, un Indien rensupplier un représentant de la reine contra un étranger clôturant du ter-

### Le Traité No 6...

(Suite de la 1ère page)

taille. Il l'interrompit dans son oeune vois rien, répliqua l'inconnu." lors toutes les terres qui te plaisent. parti à prendre, mettre en tas les du Chef de la reine" t'en cuira." (4).

Le mécontentement, qui depuis pas. (8). quelques années était à l'état latent dans le coeur des Indiens, faillit nant-gouverneur, Alex. Morris, an- verneur un messager chargé de lui éclater au grand jour à la fin de l'été nonça à la séance du conseil des remettre un sauf-conduit pour tout de 1875. Malgré les nombreux aver- Territoires du Nord-Ouest qu'il a- le pays des Cris. Le 14 août au soir, tissements de M. Lawrence Clarke vait reçu pleins pouvoirs pour aller il s'acquitta de sa mission quand les de Carlton, le gouvernement s'obs- conclure des traités avec les In- commissaires du gouvernement s'aptinait à faire fi des susceptibilités diens du Fort Pitt et du Fort Carlton prêtaient à traverser la Saskatchedes Indiens et se comportait avec et qu'il le ferait l'été suivant. (9). wan du Sud au bac de Gabriel Dul'arrogance d'un vainqueur en pays Mais, vu l'état de surexcitation où se mont. conquis. Sans attendre l'heure des trouvaient ces Indiens, il n'avait pas pourparlers, il inondait déjà le pays attendu ce jour pour répandre cet- noncé à intercepter la marche des de commissions scientifiques ou te bonne nouvelle aux quatre coins techniques: une expédition géolo- de la Grande Plaine et convoquer ment au point du jour le lendemain. gique parcourait le pays, des arpen- les interessés à la solennelle assem- Mais le Bourgeois du Fort Carlton teurs jalonnaient la prairie de long blée. en large en vue de la construction Comme le Rév. M. George Mc-

structeurs de la ligne télégraphique ter en son nom les camps de Cris apparurent à Carlton avec plus de et de leur annoncer le grand événe- pe à la poursuite des Indiens. leaux de fils de laiton et d'appro- qu'on lui fit ne fut pas le même parla colère des Indiens ne se contint vaient été en contact avec les miscompagnés de plusieurs chess et principes chrétiens, recevaient ad'un grand nombre de leurs subor- vec joie cette nouvelle qui leur faidonnés, s'en vinrent au Fort Carl- sait présager un âge d'or et la fin ton sommer le constructeur, M. G. de leurs misères, les autres, ancrés W. Wright de laisser ses hommes et dans les pratiques et les croyances son matériel dons le pays des Sault- de leurs ancêtres et refractaires à eux, qui avaient conclu un traité a- tout progrès, se raidissaient contre vec son gouvernement; mais de ne l'invasion des Blancs. Le plus intranpas empiéter sur les terres de classe sigeant d'entre eux était Big-Bear, le des Cris avec lesquels aucun arrange- grand chef des Cris des Plaines. Cris avec lesquels aucun arrange- "Nous ne voulons rien des cadeaux ment n'avait été fait. Ils refusaient de la reine, disait-il. Quand on place de laisser méconnaître leurs droits un piège à renards, on éparpille, tout et de laisser violer un territoire qui autour, des débris de viande; puis leur appartenait encore de plein quand l'animal est pris, on l'assomdroit. Ce ne fut qu'à force d'argu- me à ccups de trique. Nous ne vouments qu'il put obtenir d'eux l'au- lons pas de vos appâts. Que vos torisation de continuer la pose de la chefs viennent et qu'ils nous parlent ligne; mais on lui refusa catégori- face à face. Alors nous verrons." (10) quement tout le foin et le bois dont Le chef des Cris des Saules, Bear-rencontre avec les envoyés de la il avait besoin. (7).

des chefs Cris et Assiniboines de la moins la franchise. Rivière Bataille. Ils attendaient en "Le chef de cette tribu, vain le commissaire du gouverne- écrit le P. André, réside au Lac des ment qui devait leur parler. C'était Canards. Il exerce sur ce peuple

GRATIS contre l'ASTHME

uvez la valeur de RAZ-MAII dans votre cas. Achetez-en une boite de 50c. ou de chez votre pharmacien; ou, pour recevoir ur sai gratuit, écrivez à TEMPLETONS LIMITED Colborne Street, Toronto. 2, Omario.

Mais jusque là, tiens-toi coi, où il rouleaux de fils de laiton et les iso- Mis en éveil par cette démarche

d'une voie ferrée interocéanique. (5) Dougal s'en retournait dans l'ouest n'ait d'arriver avec une cinquantaine Quand, le 22 juillet 1875, les con- avec sa famille, il le chargea de visi- de cavaliers. Celui-ci sans plus atsoixante charrettes pleines de rou- ment de l'année suivante. L'accueil visionnements de toutes sortes, (6) tout: tandis que les Indiens, qui aplus. Star-Blanket et Big-Child, ac- sionnaires et avaient accepté les

dy, que les Métis appelaient le Petit reine. Après avoir touché la main Un peu plus loin, trois Indiens Barbet, était un BigBear aux petits vinrent lui barrer la route au nom pieds; mais il lui en manquait au

une influence que vous ne sauriez croire à moins d'être au milieu d'eux. Ses paroles font loi et sont fidèlement observées. C'est l'homme qui fait tout mouvoir ici. Le Barbet nait sur ses gardes, répondit qu'il est fin et politique. "Maleureuse- prendrait d'abord l'avis des autres ment il subissait la néfaste influen- chefs. Il lui promit cependant de vi-

CARTES PROFESSIONNELLES

"ON TROUVE SES BONS CONSEILS A LA BONNE ENSEIGNE" :-:

VERITE DE LA PALICE

ce de la bande turbulente des Saul- siter le campement de ses gens ateux de Quill Lakes. Ces derniers vant de se rendre à Carlton. Palace of Sweets Café Confiserie et sucreries faites à la maison Billets pour les repas, valeur de \$5.50 pour \$4.50

Les Indiens convoqués à la grande assemblée avaient établi leur camp

complotèrent avec lui dans le but d'interdire le passage de la Saskatchewan à l'envoyé de la reine. Ils envoyèrent à cet effet un messager à lui de venir d'abord; ses employés pour obtenir la coopération des Mépourraient ensuite exécuter les tra- tis de St-Laurent; ceux-ci repousvaux qu'ils jugeraient à propos de sèrent avec dédain une telle fourvre et, pointant le doigt vers l'est: faire. Si, malgré tout, le chef des té-berie. Le messager fut reçu froi-"Aperçois-tu, lui dit-il, le Grand légraphistes s'obtinait à poursuivre dement par les Cris; on l'écouta en Chef Blanc qui s'en vient?" — "Je sa route, c'était à ses risques et périls, car tous les Indiens étaient u- tant du dorgt la majestueuse Saskat-"Eh bien! moi, je le vois. J'entends nanimes sur la ligne de conduite à chewan qui coulait à ses pieds: le piétinement de la foule qui le tenir et ils se chargeaient de l'im- "Peux-tu arrêter, dit-il, le cours de suit. Quand il sera près d'ici, mets- mobiliser pour longtemps. L'entre- cette rivière? Eh bien! Tu ne pourtoi à sa suite et appropries-toi a- preneur des travaux n'avait qu'un ras pas davantage arrêter l'avance

> loirs de verre et retourner sur ses des Saulteux, Big-Child et Star-Blanket prirent l'initiative d'en-Le 23 novembre 1875, le lieute- voyer au-devant du lieutenant-gou-

Beardy pourtant n'avait pas reayant eu vent de ce projet, en informa le capitaine Walker qui vetendre se lanca avec sa petite trou-

Il les dépassa à mi-chemin et continua sa route sans y faire la moindre attention. "Je n'ai jamais rencontré, écrit-il, d'Indiens aussi étonnés que ces gens. Ils ignoraient notre présence dans le district et le fait que nous arrivions par derrière venant de la direction du nord les désorientait complètement. Les Indiens laissent rarement paraître leurs émotions; mais, cette fois, la surprise fut si grande que, malgré leur sang-froid, ils ne purent la cacher." (11).

Quelque instants après, le détachement de cavaliers rencontrait le escorte. Un peu plus tard, ils croiserent Beardy et ses guerriers, tout penauds de leur mésaventure; le chef ne laissait rien paraître de son dépit; au contraire, il se fit affable et obséquieux dans cette première du lieutenant-gouverneur, il lui exprima sa satisfaction de le voir. Il lui dit qu'il y avait sur les bords du Lac des Canards des sites ravissants, de vastes pâturages pour les chevaux et que, par conséquent, il espérait bien que ce serait là, sur la butte où il avait sa demeure, que se discuteraient les clauses du traité. Le lieutenant-gouverneur, qui se te-

ous, serra la main du visiteur et le cortège s'éloigna, vers Carlton. (12)

Par les temps que nous traversons, il n'est pas nécessaire de faire quelques uns d'entre vous; maintelé dans le fruit.

Catholiques, combattons de toutes nos énergies cette doctrine qui Je suis un conseiller de la reine, met la bride sur le cou à tous les mauvais instincts et fait une guerre a- je suis son gouverneur dans tous charnée à la religion. Nous n'avons rien à gagner et tout à perdre de ces territoires et cest à sa place que

Economiquement, c'est la surcapitalisation oligarchique: l'Etat, capi-

Religieusement, l'athéisme militant . . . Incendies d'églises, de couvents, et autres institutions religieuses; massacres ou expulsions des prêtres et des religieuses. "Nous devons combattre la religion, s'écriait Lenine en 1909; c'est l'a b c de tout matérialisme, et, partant, du marxisme. Mais le marxisme n'est pas un matérialisme qui s'en tient à l'a b c, il va plus loin, il dit: Il faut savoir lutter contre la religion . . ." Et encore: tain de ce qui arrivera . . . J'espère La religion est l'opium du peuple; cette sentence de Marx constitue la pierre angulaire de toute conception marxiste en matière de religion. et sans détours comme si j'étais l'un

bourgeoise . . " (Proletari, no 45, mai 1909) Loin de s'estomper avec le temps (Somme catholique), cette doctrine fait aujourd'hui partie du programme officiel de la IIIe Internationale, union, arriva le P. Scollen qui é en vertu duquel tout communiste est tenu à "lutter contre la religion in- tait parti le 23 juillet de la mission flexiblement et systematiquement". Dans le Bezbojnik d'août 1935, Yaro- de N.-D. de la Paix. Chemin faisant, slavsky-Goubelmann faisait connaître les tâches des années à venir: Pas de repos, cerivait-il, pas de trêve sur le front antireligieux ! Il faut donner qu'il avait blessé. Il ne dut son salut une activité nouvelle à ce front, réorganiser la propagande, améliorer les qu'à la présence d'esprit du petit cadres! Metter en action, non seulement la critique des attaches sociales orphelin cris, David, qui l'accomde la religion, mais aussi la critique scientifique, montrer le gouffre qui

Boukharine n'affirme-t-il pas, dans l'A B C du communisme: "Relieutenant-gouverneur et lui faisait ligion et communisme sont incompatibles aussi bien en théorie qu'en fet rencontré en chemin Sweet-

> nous avons donc raison de nous alarmer et de presser les gouvernements d'extirper le ver avant que le fruit ne soit tout à fait contaminé.

les plus puissante personnages de dèrent à commencer. l'assemblée. Le camp de "Young-Chippewan" comprenait soixante loges d'Assiniboines de la Plaine. Lorsque le gouverneur Morris ar- the-Back, chef des Indiens de la Rivoiture et, la main droite levée vers ne en avait autant. On comptait en deux mille âmes. (13).

Derrière le camp des Indiens se ce avec ces Indiens qui n'avaient jasaient pas la valeur.

sur un vaste plateau parsemé de, Pendant deux jours, on attendit bouquets de trembles à un mille du Beardy et sa bande. Mais, ancré terent de lui faire parvenir un mes-Fort. L'estrade des commissaires re- dans sa résolution de ne pas paraî- sage par M. John MacKay de Princecouverte de tentures se trouvait au tre, il répondit au messager que les Albert. point le plus élevé. En face se trou- commissaires daignèrent lui envait le vaste hémicycle des loges in- voyer: "Je n'ai pas autorisé le dédiennes brillamment décorées de légué de la reine à délibérer ailleurs peintures hiératiques. Big- leurs qu'au Lac des Canards. C'est Child avec 76 loges d'Indiens de là que nous l'entendrons." (14). De-Carlton et Star-Blanket, avec soix- vant cet entêtement des Cris des ante-dix de Cris des Bois étaient Saules, les commissaires se déci-

Le 18 août, à 10 heures et demie, tenant-gouverneur des Territoires pag. 171. naient au groupe de Strike-Him-on- du Nord-Ouest, accompagné de ses (6) Missions des O.M.I. Tome XIV, deux associés, M. J.-W. Christie et page 285. riva au camp de Beardy, tous les vière; John Smith de Prince-Al- M. James MacKay et escorté d'un déhommes se précipitèrent vers sa bert et James Smith du Fort-la-Cor-Cheval en grande tenue, se dirigea page 18. e ciel, entonnèrent un chant d'al- outre trente familles du Lac Estur- vers la tente du Conseil. A l'arrivée égresse à leur divinité pour bénir geon et plusieurs petites bandes de du cortège, le drapeau fut arboré. Publications, Vol. I. No. VI, page 19. ce jour qui leur amenait le messa-moindre importance. La population Aussitôt, au milieu de cris, de ger de la reine. Un d'eux, au nom de de ce campement était évaluée à chants, de salves, de battements de lative Records, page 1044. tambour, d'ordres et de contre-ordres, les chefs se mirent fébrilement the Indians, page 174. à rassembler leurs gens pour la fêtrouvaient les innombrables étala- te. Au bout d'une demi-heure, la Publications, Vol. I. No. I page 51. ges des marchands rêvant des pro- foule rangée en demi cercle comfits considérables de leur commer-mença à avancer lentement et régumais vu une pièce de monnaie ni un lièrement précédée d'une vingtaine billet de banque et n'en connais- de cavaliers qui caracolaient en criant et en chantant.



(1) Unvaisseau australien, le "Wein" n'a pas d'escale.

(2) Le Texas a été sous six drapeaux différents: l'Espagne, la France, le Mexique, la République du Texas, la Confédération et les Etats-Unis.

(3) W. Abbott, crieur public anglais peut se faire entendre à sept milles de distance.

## Extirpons le ver du fruit.

(Suite de la première page)

Que faisons-nous pour l'en déloger ? L'article 98, qui rendait illégale du ciel; puis les chefs et les notatoute association qui recommande la force et le terrorisme pour opérer bles exécuterent les rites complichangement politique, a été rappelé et remplacé par une clause ad- qués d'une dance cérémoniale. À la ditionnelle à la section 133, clause beaucoup plus tolerante. D'après la fin de la cérémonie, les chefs s'atencur de la clause nouvelle, seul serait paisible de prison celui qui vancerent et les trois commissaires ouvertement ferait usage illégalement de la force, qui s'emparerait in- touchèrent le calumet en signe d'ajustement de la propriété ou conseillerait des actes de violence. De sorte mitié. Alors tout le monde s'assit sur que les communistes peuvent penser qu'en dernier résultat le change- le gazon et le lieutenant-gouverneur, ment désiré ne se produira que par la force et exprimer cette opinion au milieu d'un religieux silence, sans s'exposer à une sentence d'internement et n'importe quel individu prit la parole pour expliquer l'objet peut avoir toute espèce de littérature communiste, pourvu que cette littérature ne prêche pas définitivement la violence . . .

appel à la violence pour convaincre le peuple harassé de l'urgence d'un nant je la présente à tous du fond de changement de régime. La promesse trompeuse du communisme, qui an- mon coeur. Le Grand Esprit nous a nonce la répartition égale des richesses, suffit, à elle seule, à faire des donné un beau jour; je suis sûr que adeptes. Ainsi le communisme se propage sans prêcher la violence et, son regard est tourné vers nous et partant, se trouve hors de portée de la loi. Le ver est donc bien instal- que ce que nous allons accomplir

cette puissance des ténèbres.

commissaires. Il partit mysterieuse- talite; toutes les classes de la société, des esclaves .

Socialement, c'est la révolution, la haine, la défiance

Religions, églises modernes, organisations religieuses de toutes sortes, des vôtres. Réfléchissez à ce que je le marxisme les considère toujours comme des organes de réaction

sépare la science de la religion, aider les masses à franchir ce gouffre . .

En face des progrès constants d'une pareille doctrine au Canada, influents des Cris des Plaines qui

Joseph VALOIS, o.m.i.

mine fut présenté aux quatre vents "Indiens, mes frères, Indiens des Plaines, j'ai déjà donné la main à

La marche s'arrêta à une ving-

taine de mètres de l'estrade. Le calumet de paix richement orné de

plumes d'aigle et de bandes d'er-

sera pour le bien de ses enfants... je vous parle". Il exposa ensuite le résulteraient de part et d'autre d'une entente mutuelle. Puis il termina par ces mots: "Je pense que nous pourrons nous comprendre mutuellement; ce serait la première fois qu'il en serait autrement. Si vous êtes aussi désireux de votre bien-être que je le suis, je suis cerque vous me parlerez franchement viens de dire." (16). Sur ce la séance fut ajournée.

Vers la fin de cette première réil avait failli être tué par un buffle pagnait. (17) Il était porteur de renseignements de première importance qu'il se hâta de communiquer au lieutenant-gouverneur. Il avait en ef-Grass, un des grands chefs les plus ne semblait pas vouloir abandonner la chasse pour se rendre au Fort Pitt. Le missionnaire augurait mal de cette abstention. Les commissaires, sur l'avis du P. Scollen, se hâ-

#### (A suivre).

(1) The Treaties of Canada with the Indians, par Hon. Alex. Morris,

(2) Méoire de Mgr Grandin sur les diffic. avec le Dépt. Indien, page 14.

(3) Alex. Morris, page 174.

(4) -ibidem-(5) The Treaties of Canada with l'honorable Alexander Morris, lieu- the Indians, par Hon. Alex. Morris,

(7) Canadian North-West Hist

(8) Can. N.-W. Historical Soc.

(10) The Treaties of Canada with tes destinées.

(11) Can. N.-W. Historical Soc.

Indians, page 182. (13) The Treaties of Canada with

the Indians, page 182.

(14) -ibidem-

(16) -ibidem- page 199.

commencements des Missions Pieds- en usage.

#### La langue

Sommes - nous déraisonnables quand nous demandons qu'on agisse envers les nôtres dans les provinces anglaises, comme nous agissons ici envers les minorités enclavées dans notre population? Thomas Chapais.

La langue disparue, adieu la nationalité.

Benjamin Sulte.

### LE PATRIOTE de l'Ouest

Publié par

a Prince-Albert, Sask. Directeur: J. VALOIS, o.m.i. Gérant: L. Bussière, o.m.i. LE SEUL JOURNAL FRANCAIS DE LA SASKATCHEWAN

Organe des Catholiques de langue française du Nord-Ouest

Le "Patriote" est lu chaque semaine par plus de 30,000 personnes

BUREAU: 1303, 4ème Avenue Quest

Prince-Albert, Saskatchewan TELEPHONE 2964

ABONNEMENT Un an, Canada \$2.00 Etats-Unis \$2.50

### Annonces Classées

Le paiement doit toujours accompagner la copie de l'annonce; Minimum, 50 sous par insertion TARIF: \_ 2 sous par mot

A VENDRE
Une demie section de terre, un demi
mille du village et de l'école; maison fini en stuc avec 9 chambres; étable neuve; toutes bâtisse nécessaires; 250 arpents en culture; 115 arpents en blé semé sur du cassage et du labour d'été; à vendre avec récolte à un bas prix pour argent comptant, Hector Dupuis, Lafond, Alta.

ON DEMANDE graine de seigle d'automne. Donnez toutes informations dans première lettre à boîte 12

ON DEMANDE instituteur ou institutrice catholique bilingue pour le 1er septembre; \$500.00 par année avec résidence et chauffage gratis en chauffant et balayant l'école; grades 1 à 8; élèves 40. S'adresser à R. J. Mahussier, sec., Barrierville S. D. No. 3015 à Bjorkdale P. O.

ON DEMANDE immédiatement. inde langue française pour Ecole Notukeu No. 3156; salaire \$450.00 par année, partie argent comptant; donnez références. S'adresser au secrétaire-trésorier Mme. Alice St-Cyr,

Nous développons

Pellicules toute grandeur 25c avec une impression de chaque négatif.—Impressions extra, huit pour 25c.
Primes sur marchandise de

THE SASKATCHEWAN PHOTO SUPPLY 268-2ème Ave Sud, SASKATOON

C'est presque une position sociale, de nos jours, de parler français

J. Novicow.

Si la divine Providence a implanté la langue française en Amérique c'est pour qu'elle y reste, pour qu'-(9) Canadian North-West Legis- elle s'y développe, qu'elle y remplisse son rôle et atteigne à de hau-

J. P. Tardivel.

Un mot, c'est le toit d'une maison; (12) Treaties of Canada with the il peut n'y avoir rien dessous. \* \* \*

La langue fut portée sous Louis XIV au plus haut point de perfection dans tous les genres, non pas en (15) Treaties of Canada, page 183. employant des termes nouveaux inutiles, mais en se servant avec art de (17) Notes du P. Doucet sur les tous les mots nécessaires qui étaient

Voltaire.

#### **ECONOMIES**

En se temps-ci, on ne saurait trop ouer les magistrats municipaux qui savent pratiquer une sage économie. Aussi n'éprouve-t-on que de l'admiration pour le maire de ce petit village qui remise dans le même hangar la pompe à incendie et l'unique corbillard de l'endroit. Mais il pousse peut-être la parcimonie un peu loin quand il fait peindre sur ledit hangar cette inscription: Pompes funèbres et à Incendies

### La McDiarmid Lumber Co. Limited

tient en main une forte provision de portes et fenêtres de pin de la Colombie Anglaise qui seront vendues à un très bas prix. Si vous avez besoin de portes pour votre nouvelle maison, vous ne pouvez pas manquer cette occasion. Achetez pendant que cette provision de portes et de fenêtres dure. Ces prix ne peuvent pas être rem-

### McDiarmid Lumber Co. LIMITED

Téléphone 2733

Prince-Albert.

## DR. J. ANGUS McDONALD

Les repas sont soignés

NOUVEAUX PROPRIETAIRES D'EDMONTON

MEDECIN ET CHIRURGIEN Rayon-X au bureau Tel:- Bureau 3175 - Rés. 3195 4 Edifice Rowe :-: Prince-Albert

DR E. A. SHAW SPECIALISTE DES YEUX, OREIL-LES, NEZ ET GORGE. Bureaux dans l'Edifice Rowe Vis-à-vis le Bureau de poste Téléphone 2170 Résidence 3556

#### HARRIS & NELSON

PRINCE-ALBERT,

Avocats, Percepteurs, Notaires Walter H. Nelson, LL.B. Frank M. Harris, LL.B. SUITE 1 Edifice MILLER Prince-Albert, Sask. Tél: 3518 Dr LORNE CONNELL Dr MABEL CONNELL DENTISTES

Rayons X à l'office Office 2773—Téléphone—Res. 2772 édifice Mitchell Prince-Albert

#### Docteur

A. MYLES, D.D.S. L.D.S. DENTISTE

Tél: 6

Tisdale, Sask.

H. J. COUTU, C.R. AVOCAT, NOTAIRE

Suite 5, Edifice Imperial Bank

PRINCE-ALBERT - - - SASK.

Bientôt, les évêques établirent des écoles semblables dans leurs mai-

Lorsque parmi les enfants qui fréquentaient l'école élémentaire, on

en découvrait quelqu'un ayant quelque talent, et désireux de poursuivre

ses études, on le faisait admettre dans une école supérieure. Là on en-

scignait la grammaire, la littérature sacrée et profane, l'histoire, la philo-

sophie, la théologie, le droit civil et ecclésiastique, les mathématiques

et les sciences naturelles, y compris la médecine. Ces écoles monastiques

étaient, comme on le voit, de véritables universités. Elles donnèrent d'ail-

leurs naissance, aux principales universités du Moyen-âge, telles celles

de Paris, de Louvain, de Cantorbéry et de Salamanque, pour ne parler

ceux qu'on possédait, et qu'on les approfondissait davantage. Au point de vue de la formation intellectuelle et morale, cela valait incontestable-

ment mièux que les nombreuses lectures qu'on fait actuellement dans les

journaux et les revues, sans compter les brochures et les livres, qu'on

lit à la hâte pour passer le temps, et dont on ne retient rien, sinon les

erreurs et les immoralités qui fourmillent dans la plupart des publica-

un autre genre d'occupation: celle des copistes. Dans chaque monastère,

des moines, plus ou moins nombreux, étaient occupés à copier des manus-

crits, en les enluminant de vignettes et de dessins, la plupart du temps

très artistiques, et s'adoptant merveilleusement au texte dans lequel ils

souvent aussi il en sortaient, et, grâce à ce qu'ils avaient appris des

moines, pouvaient établir à leur compte des ateliers de copistes, gagnant

ainsi leur vie, en répandant autour d'eux les lumières de la saine litté-

rature. Car, alors on ne s'amusait pas à copier des babioles et des in-

sanités, comme il en sort par paquets de sous les presses des imprimeurs.

ture-Sainte, instructions, maximes de morale et d'ascétisme, oeuvre des

Pères de l'Eglise, etc. Dans les ateliers privés, c'était à peu près unique-

ment à cela qu'on s'appliquait, parce qu'il n'y avait guère que cela à

se vendre facilement. Mais dans les monastères ou l'on ne visait pas au

gain, on savait aussi apprécier la belle littérature parofane. A côté des oeu-

vres de S. Jean Chrysostome et de S. Augustin, on copiait celles d'Homère,

de Tite-Live, d'Aristote et de Platon; et, n'étaient les copies qui en furent

faites dans les monastères du Moyen-âge, presqu'aucun des chefs-

d'ocuvres de l'antiquité ne nous serait parvenu. On les copiait et on les

étudiait dans les écoles. Ni S. Bernard, ni S. Thomas, ni S. Albert le

Grand, ni S. Bonaventure, ni aucun des grands philosophes et théolo-

giens du Moyen-âge n'ignorait la littérature antique Seulement, dans

le cours des études, on la mettait au rang qui lui convient: c'est-à-dire

à la seconde place. On se gardait bien d'abrutir des enfants de 10 à 15

ans en les faisant s'énerver sur des textes de chefs-d'oeuvres, dont ils

sont absolument incapables de saisir la beauté littéraire, mais qui lais-

sent dans leur esprit les idées déprimantes et démoralisantes, exprimées

dans ces textes qu'on leur fait étudier. Au Moyen-âge, on ne faisait étu-

dier les chefs-d'oeuvres de l'antiquité payenne que dans les hautes clas-

ses, alors que l'esprit des étudiants, déjà formé par la connaissance des

dogmes de la relgion et des principes de la morale chrétienne, pouvait

apprécier les beautés de la forme, tout en réalisant le vide de la pensée.

Aussi, de ces écoles, sortaient des hommes vraiment instruits et vraiment

toutes ces écoles, comme elles avaient détruit toutes les institutions

charitables. Elles ne laissèrent subsister que quelques vagues collèges et

universités à l'usage des enfants riches; mais pour la masse du peuple,

ce fut, pendant deux siècles et demi en Angleterre, et pendant plus de

soixante ans en France, l'ignorance absolue, à laquelle a succédé, depuis

1850 environ, l'instruction déformatrice, sans morale et sans Dieu, qui

est distribuée officiellement dans toutes les écoles officielles d'à peu

et les a rendus insensibles aux souffrances du pauvre; qui a irrité celui-

ci, et l'a poussé à la révolte contre ces riches sans coeur, qui jouissent

impudémment de leurs richesses, la plupart du temps mal acquises, à

côté de sa misère, qu'on lui a désappris à supporter patiemment. Les

écoles officielles modernes et l'enseignement qui y est donné, sont donc

C'est cette instruction néfaste, qui a desseché le coeur des riches,

La réforme en Angleterre et la révolution en France détruisirent

Ce qui se copiait le plus, c'était des livres pieux: horaires, Ecri-

La copie coûtait trop chère en ce temps-là.

Parfois, ces jeunes gens restaient au monastère et se faisaient moines:

Cette nécessité du copiage à la main fit naître dans les monastères

Alors, on lisait moins que maintenant; parce que l'imprimerie n'é-

de la paroisse étaient instruits gratuitement

que des plus célèbres.

## L'information religieuse

NOUVEAUX NONCES

CITE VATICANE. S. Exc. Mgr Fernando Cento, archevêque titulaire de Sélaucie, actuellement nonce apostolique au Venezuela, vient d'être désigné pour le Pérou.

mu archevêque titulaire de Lépante, Sacrée Congrègation des Rites. est nommé nonce apostolique à Haïti et à Saint-Domingue.

Actuellement adjoint à la Secrétairerie d'Etat, le prélat avait été auditeur aux nonciatures de Vienne et n'ait pas encore été annoncée offi- il fut provincial de sa communauté

Père a désigné le cardinal Leme, ar-ligieuse et permettra l'entrée de du monde au Sacré-Coeur; avec Pie nomiques, Décochez quelques traits que notre société soit prête pour la curer un grand nombre Mais cette rareté faisait qu'on appréciait mieux légat pontifical au Congrès eucha-rit est sans prêtre depuis plus d'un Sacrement de l'Autel, et avec le bera".

Le cardinal Marmaggi a été, d'au- au moins 90 prêtres dans l'Etat. tre part, nommé légat pontifical au = Concile plénier polonais qui se tenu à Czestochowa à la fin du mots d'août.

#### EN ESPAGNE

BARCELONE. Le gouvernement catalan a pris possession du célébre monastère de Montserrat pour le transformer en sanatorium pour tuberculeux.

Les religieuses qui faisaient offi- Saint Grégoire d'Ilberville, célè- yeux à l'Oratoire, tout visiteur se ce d'assistantes dans les établisse- brait le 9 août sa 91e année. L'âge sent saisi d'une grande émotion reliments de bienfaisance de Barcelone a voûté quelque peu notre nonagé- gieuse, en mettant le pied sur le sol ont été toutes remplacées par du naire; il n'en garde pas moins une consacré de saint Joseph, ou en pépersonnel laïque féminin.

A Huelva, toutes les églises ont son d'être, c'est son oeuvre: la dé-dans la demi-obscurité, les mille été brûlé es et pillées, et les objets votion à Saint Joseph qui doit rayon- veilleuses aux couleurs de feu. Les sacrés jetés dans la rue.

#### UNE REFORME

CITE VATICANE. La réforme vie. C'est aussi la seule vraie ex- mur, retiennent l'attention. Ces chode l'Académie pontificale des scien- plication du développement si ra- ses silencieuses ont un langage qui ces a été décidée et confiée à une pide de l'Oratoire. La foule, qui con-Commission spéciale qui travaille tinue de gravir sans cesse et tous sous la direction personnelle de Pie les jours de l'année, la pente qui con-

L'Académie comprend de hau- racle, c'est le miracle des miracles. tes personnalités internationales. Il y a trente ans à peine que ce mou-Elle sera non sculement un organe vement existe et déjà l'on connaît de compilation scientifique, mais l'Oratoire Saint-Joseph dans le monaura un rôle consultatif, spéciale- de entier comme un centre très acment en matière d'histoire et de tif de pèlerinage. Evidemment le philosophie.

premier plan dont Dieu se sert, c'est L'organisation nouvelle sera publiée par motu proprio en septem-



#### No XXXIV

Il la prit dans les siennes, et il était tout ému en lui disant:

-Vous avez été plus qu'une mère pour moi! Comment pourrais-je jamais l'oublier? Mais allez donc chercher Owen, Debbie et Pierry. Ma liffe, voulez-vous faire bouillir de femme est là, dans la cour.

Elle sortit et appela de sa voix affaiblie les travailleurs. L'un après nous avons besoin de prendre quell'autre, ils arrivèrent, Debbie la pre-

Lorsque celle-ci approcha de la maison, elle aperçut Claire en selle et eut envie de s'en aller, mais c'était trop tard. Alors, elle entra dans la maisonnette. Elle devint cramoisie et ensuite toute pâle quand Maxwell lui tendit la main. Elle la touche à peine du bout des doigts en détournant la tête, mais il la prit ferme dans les siennes en disant:

-Maintenant, Debbie, il nous faut être amis comme autrefois. Je ne pourrai pas facilement oublier tout ce que vous avez fait pour moi alors que j'en avais si grand besoin.

L'orgueil, la fierté de la jeune fille lui firent garder le silence. Elle se dit qu'elle ne pourrait pas refréner sa colère à la pensée qu'elle nous. et ses parents devaient tout à Maxwell. Elle retira doucement sa main et s'en alla s'enfermer dans sa cham- aurait fait un gentleman. Lorsque le

le premier salua Maxwell avec cette causèrent, causèrent, posant toutes gnait la jeune fille, car il comprenait humble déférence qui montrait bien sortes de questions sur les choses de fort bien que derrière cette rudesse quelle distance les séparait main- la ferme et exprimant le désir de sa- rustique et cette apparente antipatenant l'un de l'autre, et le souvenir voir s'il y avait encore quelque chodes paroles dures qu'il lui avait dites se à faire... le jour de l'éviction était pour lui un

#### CONGRES DES RITES

CITE VATICANE.— L'héroïcité

#### AU MEXIQUE

de Munich, du Venezuela et de Bue- ciellement ,on apprend que l'Etat puis missionnaire. Il a été en relade Nayarit, se rendant aux requêtes tions étroites avec trois Papes: a-CITE VATICANE.— Le Saint- des Catholiques, a modifié sa loi re- vec Léon XIII pour la consécration

lieu en septembre à Dello-Horizonte. core ouvertes. Avant 1926, il y avait Pape actuel, Pie XI, pour propager

L'homme de Dieu

ner du Mont-Royal sur toute l'Améri-

secret de sa vigueur et de sa longue

duit à la Crypte, voilà le grand mi-

doigt de Dieu est là. L'homme de

le Frère André. Au fond de sa cellu-

le, par sa prière et sa mortification,

il a tout mené à bonne fin. Le ciel et

Le Frère André verra-t-il la fin

lui-même, le jour où l'on pourrait re- monde.

rieure. Triomphe solide qui ne se Eglise supérieure

de son oeuvre? Il reste tant de tra-

cevoir la foule dans l'église supé-

mieux exprimer ses sentiments, que

si nous vivions toujours, nous ne

pourrions jamais remercier assez

Votre Honneur de ce que vous avez

well. Mais voyons. Madame Mac Au-

l'eau et nous préparer une tasse de

ment la glace. Cet appel à l'hospi-

- Elle vient, répondit-il. Et, voy-

ons, donnez-nous quelques tranches

de votre pain de ménage. Personne

ne fait le pain comme vous, je l'ai

avons une faim de loup, et nous a-

- A faire? Oh! Seigneur! Que

profondément, et elle répondit:

duire ici Mme Maxwell?

Ne parlons pas de cela, dit Max-

thé? Après notre longue course,

fait pour nous.

la terre semblent lui obéir.

La vie de l'oeuvre

Le frère André c.s.c.

Célèbre sa 91ème année le neuf août

Le cher Frère André, C.S.C., né à la grande nature qui s'offre aux

vitalité surprenante. Sa seule rai- nétrant dans la crypte où vacillent,

que et sur le monde entier. C'est le qu'entourent la statue , de saint

re se fait si vieux! Quel triomphe supérieur. L'Oratoire Saint-Joseph

l'exemple de saint Joseph, jette à ge- re et son dôme. Quand l'heure de

noux, devant le Christ-Roi fervents Dieu aura sonné, l'oeuvre trouvera,

et pécheurs, grands et petits. L'oeu- certes, les moyens nécessaires pour

vre de la transformation morale qui se compléter. Il faudrait encore un

s'opère sur le Mont-Royal est des an de travail pour fermer l'église et

plus efficaces parce que constante, des ressources considérables que

discrète et profonde. Les guérisons nous ne pouvons pas espérer du

et les faveurs temporelles, au nom- point de vue humain. Le Frère An-

bre d'une quarantaine par jour en dré contemplera-t-il de ses yeux au

moyenne, ne comptent plus devant moins ce commencement de la fin?

#### LE PERE LEMIUS

des vertus de la Soeur Maria Torres tiste Lemius, O.M.I., ancien supé- le Mont-Royal et projeter son in- ciales, financières, et ainsi font Acosta, fondatrice de l'Institut des rieur de la Basilique du Voeu natio- fluence bienfaisante sur l'Amérique naître des sentiments de haine en-Servantes de Marie, née en Espagne nal (Montmartre), vient de célé- et sur le monde. Contentons-nous de vers les couches supérieures de la en 1887, a été discutée au cours brer, à Bordeaux, le 60e anniver- le désirer et de souhaiter au cher société. C'est là tout ce que veut S. Exc. Mgr Maurillo Silvani, prod'une réunion préparatoire de la saire de son ordination sacerdotale. Frère André de vivre assez longMoscou, et le plus intéressant, c'est Il espère vivre assez vieux pour temps pour voir l'oeuvre de Dieu qui ce travail magnifique ne lui coûassister à la consécration du célèbre s'achever sur le versant du Montsanctuaire de Montmartre.

> Le Père Lemius fut supérieur de MEXICO. — Bien que la chose Montmartre de 1894 à 1901. Depuis, la salutaire dévotion au Christ-Roi. Moscou. Comment s'exécute ce pro- "L'Echo du bas St-Laurent".

> > l'action mystérieuse de Dieu sur

les coeurs et sur les âmes. Face à

colonnes de béquilles et d'ex-voto

Joseph, dans un envoûtement du

teur de saint Joseph, nonagénaire, nous font le plus efficacement l'oeu- taient gardés, habillés, nourris et instruits, tout comme ceux qui payaient. affaibli par l'âge et le travail; nous vre de Moscou, le crâne bourré de voudrions dire aux amis de saint théories économiques mal digérées, sons épiscopales, où d'ailleurs la plupart du temps on menait une vie Joseph: ce sera la joie des 91 ans du ils enseignent les faussetés les plus assez semblable à celle des monastères. Puis, peu à peu, à mesure que Frère André de voir le temple de absurdes, jettent le soupçon et la se régularisait l'établissement des paroisses de campagne, dans presque PARIS.— Le Rév. Père Jean-Bap- saint Joseph prendre son essor sur méfiance contre les institutions so- chaque paroisse il y eut une école élémentaire dans laquelle les enfants Royal.

### Faux catholiques

Tel est le mot d'ordre qui vient de

Nous voudrions le croire. Nous vou- gramme? On sera étonné d'appren- plus éloignées, et qu'il fallait héberger au monastère même. Il en venait drions en cet anniversaire donner die que ce sont d'excellents catholi- de riches et de pauvres. Les parents des enfants riches dédomageaient cette espérance au vénérable servi- ques bien intentionnés qui chez le monastère si bon leur semblait; mais ceux qui ne payaient pas éte pas un sou. Ici et là se trouvent quelques dénigreurs d'institutions religieuses dont le travail est aussi bien utile à Moscou. En somme c'est la désintégration par l'intérieur et "Commencez par ébranler les ins- il ne faudra pas beaucoup d'années, tant pas inventée, les livres devaient s'écrire à la main; ce que les faipure doctrine de Carl Marx et de Lénine. J. B. C.

# D'où vient le mal?

Il était de mode, au XVIIIe et au XIXe siècle de regarder le Moyen-Age comme une époque d'ignorance et de barbarie. Actuellement, une étude plus sérieuse de l'histoire commence à faire revenir de cette prévention. En réalité, il y a eu, en Europe, deux périodes d'ignorance depuis la venue du Fils de Dieu sur la terre La première fut celle qui suivit immédiatement l'invasion des barbares; à peu près tous les écoles existantes ayant été détruites dans le bouleversement qui s'ensuivit. Pendant cette période, qui va du Ve au VIIe siècle, les moines et les évêques s'efforcèrent de rétablir les écoles, et ils y réussirent, ainsi que nous allons le voir L'autre période d'ignorance est celle qui a suivi la réforme protestante en Allemagne et en Angleterre, et la révolution en France. Cette époque là, on peut bien l'appeler une période d'ignorance absolue, en fant que le peuple est concerné. Car, la réforme et sa fille la révolution détruisirent tous les écoles populaires existant avant elles; ainsi que nous l'exposerons plus au long, lorsque nous parlerons des

Mais, avant ces destructions vandalesques, l'instruction était aussi répandue que maintenant; elle était plus sérieuse, parce qu'elle était accompagnée de l'éducation, sans laquelle l'instruction, l'instruction élé-

Dès le VIe siècle, mais surtout à partir du VIIIe siècle, on trouve dans chaque monastère, dans chaque évêché, et, la plupart du temps, dans chaque église de cat. agne. me école élémentaire, où tous les enfants du pays, qui voulaient la fréquenter, étaient admis gratuitement. Là, en leur apprenant à lire, on leur inculquait les vérités fondamentales de la religion, ainsi que les principes de la morale C'est-à-dire, qu'on leur enseignait à connaître et à aimer Dieu, à respecter les droits du prochain, à vivre en bons citoyens, à obéir à l'autorité, à être bons et

Cette sorte d'éducation était assurément plus propre à former de bons citoyens, que celle où l'on se contente d'enseigner à lire et à écrire, en donnant quelques principes, plus ou moins fantaisistes, d'hygiène et de sport, sans parler de morale; ou, tout en en parlant un peu, sans dire sur quoi elle repose, ni pourquoi il faut en avoir une. Avec ce dernier système d'éducation à l'envers, ou forme des bolchévistes et des gangsters, des politiciens sans conscience, et des capitalistes sans

Mais, en leur enseignant cela, on avait soin de leur dire et de leur expliquer pourquoi il faut vivre ainsi; c'est parce que nous sommes les créatures de Dieu, qui nous a mis momentanément sur la terre, pour que nous y travaillions à gagner le ciel, notre unique fin dernière. Nous y arriverons en obéissant à notre Créateur, et en observant ses lois. C'est Lui qui nous commande d'être soumis à ceux auxquels il a donné vaux à exécuter et le vénérable Frè- élève et qui avive en nous un idéal autorité sur nous; qui veut que nous soyons justes et bons envers nos égaux et nos inférieurs; et c'est à lui que nous aurons à rendre compte certes ne serait-ce pas pour le Christ c'est comme un poste de vigie sur le de la manière dont nous aurons satisfait à ces devoirs imposés par Lui. Il examinera et jugera chacune de nos actions, de nos paroles et de nos pensées et, selon qu'elles seront bonnes ou mauvaises, conformes ou résume pas à une simple dévotion- Toute est encore inachevé cepencontraires à sa loi, il nous en donnera une récompense éternelle, ou nous infligera une punition également éternelle, dans l'enfer nette mais qui par l'intercession et dant. Tout appelle l'église supérieu-

entrailles, mais on ne forme pas des citoyens.

vinrent bientôt se joindre d'autres enfants dont les demeures étaient

faits et gestes de ces gens-là.

mentaire surtout, est plus nuisible qu'utile.

compatissants envers leurs égaux et leurs inférieurs.

Dans les différentes écoles monastiques, aux enfants du voisinage,

un des grands facteurs, et nous n'hésitons pas à le dire, le facteur principal de la crise dans laquelle agonise la société contemporaine.

# L'expérience de Robert Maxwell

(P. A. SHEEAN)

Roman traduit de l'anglais

Adaptation d'Alph. Bourgoin.

que chose. Et vous, Pierry, voulezvous prendre soin du poney et conmaison. Alors, nous allons voir de fants. N'est-ce pas, Owen? Ces paroles rompirent complètenouveau toutes choses: la maison talité de la vieille femme la toucha Yerra. Alors. Votre Honneur, c'est de très bon coeur que je vais vous servir le thé, et si Mme Max-

C'est ainsi que par des témoignages muets et parlés de respectueuse déférence, ces pauvres gens montrèrent leur gratitude à leur bienfaisouvent dit à ma femme, et aussi teur, et Maxwell sentit qu'il était rait-elle pas avec vous? un peu de votre beurre salé. Nous surabondamment récompensé de ce qu'il avait fait par le sentiment qu'il Pierry sortit et aida Mme Maxwell vait faite ici dans cette pauvre deà descendre de cheval, tout comme meure.

Son seul ennui était le refus de thé fut servi, tous deux, Maxwell et Debbie de redevenir amis, mais Quand Owen et Pierry entrèrent, sa femme, s'assirent et causèrent, Maxwell ne s'en attrista pas: il plaiqu'elle avait conçu pour lui.

fois, nous nous demandons si ce femme le plus tôt possible. Il n'y a dire le vrai, je vous avais donné le n'est pas un rêve et si quelqu'un n'a de maison vraiment heureuse que droit de me le dire. Allons, venez sapas jeté un enchantement sur notre celle où l'on voit des visages d'en- luer ma femme. Pierry, mon garçon,

neuve, les écuries, les toits, les ou- si je demande au Dieu tout-puissant jours gras, coûte que coûte. tils, et nous rentrons nous mettre à de bénir notre vieillesse et de la régenoux pour remercier le Seigneur jouir par la vue de petits-enfants. Dieu vous bénisse! et lui demander de répandre toutes Mais, ajouta-t-il en baissant la voix ses bénédictions sur Votre Honneur et en désignant du doigt la cham- son, causant des gens qu'ils avaient et sa femme, tout le temps de votre bre où se cachait Debbie, elle a en- vus, de leurs manières, de leur revie d'aller rejoindre sa coeur en connaissance. Leurs coeurs étaient Amérique, et alors...

> rique répondit Maxwell de mauvaise vre. Chaque sacrifice pour autrui humeur. Pourquui Debbie ne reste- apporte sa récompense même en ce

Le vieux fermier sortit pour dire vons encore un long chemin devant avait grandi d'esprit et de coeur, Maxwell à part, à tâchant de maî- well. Ici, à nos pieds, nous avions triser son émotion, il lui dit:

- Voyons, Owen, dit Maxwell en lui prenant la main, si j'entends en-- Il manque une seule chose core une fois cette sottise, je repourrions-nous demander encore si maintenant à votre bonheur, dit-il prends tout ce que je vous ai donné.

j'ai quelqu'un en vue pour vous. Et - C'est vrai, Votre Honneur, aus- cela ne doit pas tarder plus que les

C'est bien, Votre Honneur. Que

Ils rentrèrent gaiement à la mailimpides, parce qu'ils avaient con-- Je n'aime pas beaucoup l'Amé- science d'avoir fait une bonne oeu-

- Quels inimaginables idiots que des gens les plus généreux, les plus la vallée, les collines leur cachèrent Je vous ai dit une parole de fidèles, prêts à se jeter au feu pour colère le jour de l'éviction, Dieu nous, et nous les avons changés en sait que j'en ai le coeur brisé jour et esclaves ennemis et déloyaux avec veau et ils se rendirent vite compte été brusquement réveillé par le cri: nuit, et quelquefois je ne puis fer- la haine et le désir de vengeance avec horreur que ce qui brûlait ce "Au feu!" Incapable de se lever luimer l'oeil à cause de ce souvenir. dans le coeur contre nous, et nous n'était pas un plongeon de paille, même, il pensait à la terrible mort Votre Honneur aura-t-il la bonté de avons jeté au vent nos plus chers intérêts, notre pays, notre race, notre tout le village de Cahercon était la un de ses domestiques entra dans sa

Est-ce trop tard pour réparer cette faute? demanda Claire.

Je suppose, dit-il sur ce ton nous ne voulions avoir le monde en- en se levant pour partir, c'est que Est-ce que ie ne sais pas que ce mot sens que maintenant il est impossi- duit au village, ils furent saisis de sortir. d'exagération qui lui paraissait le tier? répondit Owen. Sûr, quelque- Pierry soit marié. Il devrait prendre de colère était inconsidéré, et, pour ble de faire ce qu'on aurait dû et pu terreur. Brandon-Hall brûlait. Le

faire autrefois. Mais il y a encore toit était tombé et les flammes s'é-

pres tous les pays.

montrant à son mari:

— Ce ne peut-être la l'une qui se à travers la rue du village. lève, là dans le Sud-Est. J'ai regardé Maxwell jeta au hasard les rênes cette lueur depuis quelque temps et de son poney blanc d'écume, sauta elle ne change pas.

Cela semble être dans la direc-

tion de Cahercon, reprit Claire. dit-il, tout en ne le croyant pas. Je seigna sans qu'il l'eût demandé: pense que c'est quelque plongeon de les: c'est très dangereux.

Puis il poussa vivement le poney, et le regard fixé sur la lueur loin- mais elle avait déjà entendu et, taine qui brillait dans l'obscurité quand il entra à Donnegan-Cottage de la nuit, ils gardèrent tous deux le elle y était. silence. Quand ils descendirent dans l'incendie, mais, en un quart d'heu- Claire pour Lisheen, il s'était enre, ils furent au somment de nou- dormi dans son fauteuil, et il avait mais des maisons, et que, peut-être, qui se présentait devant lui,lorsqu'proie des flammes.

CHAPITRE XXVI

Quand Maxwell et sa femme tour-Oui, répondit son mari, dans ce nèrent le coin de la route qui con- serait sans doute préférable d'en

quelque chance de succès. Ces gens levaient au-dessus de grands nuages sont oublieux des injures et prompts de fumée noire qu'elles transforà pardonner. Mais le léopard peut-maient en des ombres couleur de sang qui allaient et venaient comme Ils avaient gravi la colline au-des- si le vent eût secoué leurs masses sous de laquelle le lac brillait au épaisses et noires qui surgissaient soleil et la rivière s'en allait droit furieusement comme de la bouche à la mer, lorsque Claire tout à coup, d'une fournaise. Le coeur brisé et regarda fixement l'horizon, et le avec les plus sombres pressentiments ils se précipitèrent follement

en bas et prit sa course à travers les C'est une grande flamme, ré- paysans désespérés et effrayés. Il pondit Maxwell en poussant son avait peur de poser la question qui était sur ses lèvres, quand il arriva devant la maison et qu'il la vit en feu du toit à la cave. Il ne restait de-Non. C'est plus au Sud, répon- bout que les gros murs. On le ren-

-Tout va bien, Monsieur, Tout paille qui brûle. Ces machines traî- va bien: le maître est hors de dantresses lancent parfois des étincel- ger. Il est à Donnegan-Cottage. C'est Ned Galwey qui l'a sauvé.

Rassuré, il courut vers sa femme,

Voici ce qui s'était passé.

Après le départ de Maxwell et de chambre et lui dit, avec son flegme d'Anglais:

- La maison brûle, Monsieur. II

(A suivre.)

# LA JEUNESSE

Autour d'un livre

### Lavergne: trente ans de vie nationale

joie à la lecture d'un livre qui vous l'Etat. Sachez que l'esprit de parti Malheur à ceux qui ont vu toutes Rien n'aveugle comme le préjugé; il

jazz et les vues américaines. Vous de jeter le ridicule sur les nôtres. certain pour plusieurs.

une enquête que je vous propose de toucher. faire: elle ne sera pas longue. Re- Il faut que vous lisiez cela. Vous tre monde, des biens de celui-ci n'êtes pas fascistes, soit! mais vous auxquels il devait tendre; tenez! êtes Canadiens-français; de gré ou vous n'osez même plus sortir du ba- de force. Vous êtes chez vous au Canal lorsque vous lui parlez-et cela nada français, il faut que vous le savous fait mal. Dans vos soirées, de chiez, que vous le montriez aussi. quoi parle-t-on? C'est sérieux n'est- Des convaincus, c'est déjà beau, ce pas? Et de jour en jour, vous mais c'est plus que cela qu'il nous voyez s'éloigner de vous ces amis fait! Après cette lecture, vous serez que vous ne reconnaissez plus. E- rajeunis, fiers, je vous l'assure. coutez-les encore? C'est le salaire, Et ces questions d'André Laurenl'utilité immédiate, l'égoisme qui é- deau: "Eh bien! La Vergne, des coeure. La lâcheté devant l'économ- hommes sages vous savez: les fils ique, à reconquérir le système qu'il de ceux que vous avez éventrés faut redresser, puisque nous devons nous ont dit que l'âge allait nous asrefaire pas à pas le chemin que l'on sagir. Ont-ils raison? Est-il vrai, a couru en sens inverse. Quand on que nous allons sombrer dans le ne va pas jusqu'a mépriser ce que cliché, dans la lâcheté et dans l'arvous vénérez encore. Allons ailleurs, gent? "Vous pourrez alors répondre: montons dans le tramway. Regar- Ils ont menti, et vous le leur proudons ces belle annonces, toutes en verez. Vous savez? Mauriac l'a dit: anglais. Pardon! il y en a une là- "Les vieux et les jeunes ne se combas, en français, celle de "Mimi Pié- prendront jamais" leste" pour la gomme à mâcher: pour la digestion. Il en faut pour (Jeunesse) faire passer tout ca. Il n'y a que nos bons amis les Juifs qui continuent d'annoncer en français. Est-ce que par hasard, les nôtres achèteraient chez eux? mais non! ce doit être autre chose. Cela nous gêne, et puis, c'est tout. Pas un geste. Si pourtant rendu un si grand service.

fais pas de littérature, je ne fais invoquez marie, que continuer la bataille pour la Si la colère ou l'avarice, si l'endéfense d'une cause à laquelle j'ai trainement des sens secone votre voué toute ma vie".

la aide. Comme il comprend, comme mes, honteux de l'état de votre consil est jeune, comme il sait lui ce cience, effrayé de l'horreur du juqu'est une patrie, une langue. N'a- gement, vous êtes déjà penché sur le vait-il pas baptisé la nôtre "Sa Ma- gouffre du désespoir, ah! pensez à jesté la langue française". Ce qu'il Marie. Que le nom de Marie soit touappelle sa première passion: les é- jours sur vos levres et son amour coles du Manitoba. Pour ceux qui se toujours dans votre coeur. distinent à la politique, notre

avait rendus meilleurs? Je ne puis n'est pas héréditaire. Ecoutez cette les portes ouvertes devant eux, qui faut un esprit bien droit ou bien comme des louis d'or. croire que non. Pourtant, il faut les anecdote qu'il raconte quelque part: n'ont pas eu la moindre roche dure puissant pour s'en dégager. chercher; ils sont rares. N'y en a- "Deux habitants se rencontrent. Le à briser sur leur route, le moindre t-il pas parmi vous auxquels le pa- premier dit à l'autre: Si je perds un sommet sourcilleux, anguleux, autriotisme ne dit plus rien? Faut-il bras, j'ai un membre de parti. Si je dacieux à gravir. Ces êtres-là ne bien nous blâmer de ne pas nous perds une jambe, j'ai un autre mem- sont pas de bronze, mais un vase sentir émus pour une chose que tout bre de parti, mais si je perds la tête, fragile. Qu'en voulez-vous faire? rapporte qu'un chasseur, s'enga- ba sur un examinateur pointilleux, j'ai l'esprit de parti". Juste en pas- De quoi serviront-ils à la famille, geant dans une grande forêt, enten- qui, lui tendant mille embûches, le Cela vous laisse froids, l'achat sant. Il n'a pas craint de blâmer le au pays, à l'humanité? chez nous? Vous n'aimez plus que le chef, lorsqu'il s'anglicisa au point

vous souvenez: "Un peuple qui perd Vous lirez aussi les débuts du nasa langue, perd sa foi". Vous avez été tionalisme, ce qu'il est, sa raison baptisés et votre vie nouvelle n'a d'être: Messieurs Bourassa, Héroux, rien changé? Vous vous passionnez Asselin et vous comprendrez le trouve scientiquement décrit ce qui chantez ainsi? Ah! mon frère, huri, créer, c'est faire quelque chopour des choses que vous voudriez pourquoi du "Devoir", de l'abbé grand fait de l'expérience antique, répondit le lèpreux, c'est mon état se de rien... mépriser? C'est le cas de l'homme Groulx et des Nôtres que la paraly- savoir qu'à l'entrée de la vie vi- même, si triste à vos yeux, qui fait inquiet, de celui qui cherche son sie n'a pas encore atteints. Vous ver- rile, à l'époque de la grand forma- le sujet de ma joie. Une muraille de nous allons vous créer docteur! bien là où il n'est pas. Petit à petit, rez le député, le vrai, celui qui n'ab- tion organique qui développe le boue me sépare de mon Dieu. Cette vous sentez votre intelligence se dé-dique pas. Il n'eut pas reculé lui, il corps entier, l'homme hésite entre muraille tombe; j'ai donc raison former? N'est-ce pas que cela est serait sorti, puisqu'il le fallait. Et les deux chemins offerts au choix de me réjouir. fort possible, que cela est même pourtant! comme il en a reçu des d'Hercule, celui de la vertu et ceinjures, des railleries, de la part des lui de la volupté; ces deux chemins Voyez vous-même et jugez. C'est siens, les seules qui pouvaient le que l'Evangile appelle la voie é-

gardez tel de vos amis que la vie de n'êtes pas Jeune-Canada, vous n'êtes bureau a détaché des biens de l'au- pas des Jeunesses Patriotes, vous

### CONFIANCE EN MARIE

Gérard PLOURDE.

(L'ASSOMPTION)

Marie est pour nous l'étoile de il v avait moyen d'obvier à tout cela. Jacob dont les rayons illuminent le Si je vous conseillais un livre qui monde. Elle est l'étoile qui, au-desvous aiderait à réagir, le lirez-vous? sus de cette orageuse nue, brille par Vous aimerez l'auteur qui vous aura ses mérites ainsi que par ses exemples. O vous donc qui, entrainé par Vous souvenez-vous, en 1932, au le courant du siècle, vous sentez Gésu, Monsieur La Vergne venant bien plutôt flotter au hasard des encourager les Jeune-Canada. Il tempêtes que marcher sur la terre leur disait, il nous disait tous: "Ce ferme, ne détournez jamais vos yeux soir, je confie aux jeunes la bar- de cette astre qui vous protège. Si que que j'ai mise à l'eau il y a vingt- le vent des tentations souffle, si cinq ans". — Lui, le grand La Ver- vous allez heurter contre l'écueil de gne, il jugea qu'il n'avait pas assez la tribulation, regardez l'étoile, infait. Il publia "Trente ans de vie nationale", pour la cause. Il le dit par les flots de l'orgueil, de l'ambilui-même dans sa préface: "Je ne tion, de l'envie, regardez l'étoile,

nacelle, regardez toujours Marie. Et Lisez-le. Si vous saviez comme ce- si, troublé au souvenir ae vos cri-

"Malheur à ceux qui, en venant

#### CRISE DE LA FOI

troite et la voie large.'

P. Gratry.

#### LE PREJUGE

On appelle préjugé un jugement a ver, nous empêche de voir une vérité | malheur pour l'avenir. gênante. Pour juger sainement il

L'EDUCATION PRESENTE faut observer d'abord, et conclure ensuite, non selon nos désirs, mais selon la réalité des choses. L'opinion nu monde, ont trouvé un nid de préconçue est un oreiller commode duvet dans lequel une tendresse im- pour dormir dans son péché sans modérée les a couvés trop long- crainte du remords. Le malheur est Avez-vous déjà éprouve de la grand espoir: quelques idées sur temps, au delà de l'enfance . . . qu'il faudra bien un jour s'éveiller. des sous; quand on est vieux, les

#### DESIR DE LA MORT

Le Bienheureux Louis de Grenade dit le son d'une très belle voix qui mit dans de fâcheux embarras. P.Didon, O.P. chantait de pieux cantiques. Il s'avance et trouve dans une pauvre ca- seur, il me faut au moins pour ter-J'interroge la physiologie, et je vre infortuné, lui dit-il, c'est vous

### **JEUNESSE**

La jeunesse est sacrée à cause de ses périls. Respectez-la toujours. Lacordaire.

Chaque heure de temps perdu priori qui, nous dispensant d'obser- dans la jeunesse est une chance de

La jeunesse est l'âge où l'on ne doute de rien, parce que c'est l'âge ou l'on ne se doute de presque rien. Gound.

La poésie fait pleurer aux deux extrémités de la vie: jeunes, d'espérance, et vieux de regret.

Lamartine.

Quand on est jeune, les jours sont des louis d'or qu'on gaspille comme jours sont 'es sous qu'on économise -:::-

#### AUX EXAMENS

Un malheureux candidat, qui soutenait sa thèse de médecine, tom-

-Enfin, monsieur, dit le profesbane un misérable lèpreux, le corps miner, une bonne réponse.... Voytout couvert d'ulcères. Quoi, pau- ons, dites-moi, qu'est-ce que créer? -Créer, balbutia le candidat a-

-Allons! c'est bien, monsieur;

#### A L'EXAMEN

-Encore une question. Nommezmoi trois villes dont la somme fait

-Troves, Foix, Sète font 21, mon-

-Très bien. Et par quel chiffre caractérizez-vous un esprit étroit? Par le chiffre 16.

— Expliquez-vous. - Parce que 16, c'est treize et

Napoléon I. | —Parfait. Allez vous asseoir.

### NOS CHANSONS POPULAIRES



Polichinelle a trois maisons Qui n'ont ni portes, ni cloisons, C'est pour loger les hirondelles, Que direz-vous de Polichinelle?

Polichinelle, il en crèvera!

Polichinelle a trois garçons Qui grimp' partout dans la maison. Ils se grimpignent sans échelle Que direz-vous de Polichinelle?

Ah! Ah! Polichinelle, il en crèvera!

> Polichinelle a trois beaux chiens Qu'ont les patt' fin' comm' des catins, Ils dansent comm' des demoiselles, Que direz-vous de Polichinelle?

Ah! Ah! Polichinelle, il en crèvera!

Polichinelle a trois p'tits chats Qui sans voir clair attrapp' les rats Ils les attrappent sans chandelle, Que direz-vous de Polichinelle? Refrain —

Polichinelle, il en crèvera!

Polichinelle a trois chevaux. Dont tous les os percent la peau. C'est pour prom'ner ses demoiselles, Oue direz-vous de Polichinelle? Ah! Ah!

Polichinelle, il en crèvera! Polichinelle a du tabac Y n' pour lui et pour ses gars, Il en gard' pour le jour de Noël

Que direz-vous de Polichinelle? Ah! Ah! Polichinelle, il en crèvera!

L'Association Catholique des Voyageurs de Commerce Section des Tois-Rivières.

Faveur de la St-Jean-Baptiste

### Une de perdue deux de trouvées'

(G. de Bourcherville) Illustration: Jules Paquette



Le nègre Congo, fabricant de poisons, est à sa table de travail. Mais près de lui un autre nègre discute et l'interpelle avec menace. Trim (c'est le nom de ce visiteur nocturne) lui montre une petite fiole en lui disant: 'Tu me diras ce que cette fiole contient où bien moi, je te dénoncerai à la police. - Chut, Trim, j'entends des pas."



Trim s'esquive en toute hâte, et se jette hors de la maison du nègre Congo. Il voit entrer le docteur Rivard qui parle un instant avec le fabricant de poison et remonte dans sa voiture à côté de Pluchon. Le nègre Congo s'apparoche ensuite du cabriolet et leur remet une grande cruche de verre hermétiquement fermée.



La voiture qui porte le docteur et Pluchon s'élance sur la route. Mais Trim part à courir sur leurs traces. En vain essaie-t-il de les poursuivre, le cabriolet gagne du chemin, tourne à droite et disparaît dans les ténèbres. Le docteur file vers la demeure des Coco-Létard. Il veut à tout prix se défaire du capitaine cette nuit-là.



Arrivée devant l'habitation de la mère Coco, la voiture s'arrête. Pluchon descend et le docteur lui remet la cruche. "Tu la jetteras, dit-il dans la cave de manière à ce qu'elle se brise en tombant. Cette cruche contient vivant, un serpent à sonnette de la plus dange-reuse espèce." Pluchon eut tellement peur qu'il échappa la cruche sur le



### Pourquoi nous n'irons pas à Genève

### Un article de l'hebdomadaire dominicain "Sept"

but de septembre un grand congrès d'extrême-gauche et, notamment, international pour la Paix, auquel au parti communiste. De ce congres, participeront des jeunes de toutes ils ont fait leur chose, la suite du les tendances politiques ou religieu- Congrès de Bruxelles, qui, au vu et ses. Venant à une heure critique, au su de tous, fut dominé par les éléoù la paix du monde est plus que ja- ments socialistes et communistes. mais en danger, où le temps nous fait chichement défaut pour fonder l'organisation internationale nécessaire à l'équilibre du monde, ce paix avec des protestants, des orcongrès avait intéressé la jeunesse thodoxes ou des incroyants, nous ne catholique et, notamment, Pax Ro- pouvons admettre l'équivoque d'une mana, organisation internationale compromission politique. d'étudiants catholiques. Ce groupe-

ques du monde entier. avons appris que Mgr Besson, évê- quer, on se laisseran prendre à la que de Fribourg, Lausanne et Genève, déconseillait formellement à ses pas dupes. diocésains de prendre part au Congrès. Du coup, Pax Romana reti- en coûte de dérevoir quelques homrait son adhésion et, délégué par mes loyaux, parfaitement innocents elle, je me voyais dans l'obligation des interventions comministrs, de suivre son exemple. La J. O. C. et bien que nous prévoyions que, par la Fédération Française des Etu- ignorance ou par duplicité, certains diants Catholiques, qui avaient col- nous feront grief de notre abstenlaboré aux travaux préparatoires, se tion, nous n'irons pas à Genève. dégageaient pareillement.

Nous ne quittons pas le congrès parce que nous nous désintéressons égoïstement de la paix du monde. Nous estimons, au contraire, qu'il importe de redoubler d'efforts en vue de cette fin éminemment respectable et que, dans la phalange de ceux qui, malgré tous les obstacles et tous les risques, travaillent pour la paix, la place des catholiques est au premier rang.

Notre amour de la paix, nous l'avons déjà prouvé par des actes; nous le prouverons encore.

Nous ne sommes point mus par une volonté sectaire de ne point collaborer avec ceux qui ne partagent pas notre foi ou qui, du moins, ne la partagent pas entièrement et dans toutes ses conséquences.

Mais, il faut bien le dire, dans beaucoup de pays, la ligne générale du congrès a subi une déviation rapide et fort grave. Les comités préparatoires ont été envahis par des

Il doit se tenir à Genève, au dé- | jeunes appartenant aux mouvements

Or, si nous voulons la paix, si nous acceptons la collaboration pour la

Nous ne pouvons accepter d'apment, qui a toutes mes sympathies paraître comme à la remorque des et qui le sait bien, m'avait demandé mouvements d'inspiration bolchede le représenter à Genève et d'y vique. Marc Scherer a dit ici même parler au nom des jeunes catholi- qu'une collaboration pour la poix avec les communistes était une im-Or, il y a quelques semaines, nous possibilité et qu'à la vouloir prati-

Et c'est pourquoi, bien qu'il nous

Joseph FOILIET. Sept 3 juillet 1936.

#### PHARMACIE DUNCAN

AVENUE CENTRALE PRESCRIPTIONS

> Articles de pharmacie Bonhons papeterie, etc. Téléphone 2155 NOUS LIVRONS

# Hamiltons

LIMITED M. C. Hamilton, dir.-gérant intrepreneurs de pompes funèbres Téléphones: - 3065 — 3223 25 11iènie Rue Est

PRINCE-ALBERT

## SEUL GOOD YEAR **VOUS DONNE CES PREUVES**

### PREUVE

ticité des fameuses cordes Supertwist, le fondement de la force sûre et durable du Goodyear. Seul Goodyear a la Corde "Supertwist".



### PREUVE

Au moyen d'une simple expérience, nous démontrerons comment et pourquoi la fameuse semelle losangée étreint la route, donne une meilleure traction, prévient le dérapage, facilite la direction, les reprises et le freinage. C'est une semelle SURE.



### PREUVE

Nous vous montrerons des empreintes de Goodyear qui ont fait de nombreux milliers de milles ... et qui démontrent comment la fameuse traction centrale de prise sûre donne et maintient, toute sa vie durant, ses fameuses qualités de conduite sûre.

Fowlie & Hoar 1ière Ave, et 12e Rue Ouest TELEPHONE 2952

Better Battery Service (T. J. Whitter)
TELEPHONE 2195

PRINCE ALBERT, SASK.



Central Service Station (J. R. Gibson) Avenue Centrale et 11ième Rue

J. A. POOL 10ième RUE

que nous lui souhaitons de grand pulation de cette Puissance. Nous

coeur — le ramène au poste actif de comptons parmi nos anciens des Ca-

commandement pour lequel il a nadiens français bien distingués,

# Les idées et les faits

## ECHOS DU CONGRES DU MANITOBA

ment le rôle de son vénérable aîné.

On serait presque tenté de dire qu'il

### Simples réflexions après le Congrès

Nous ne ferons pas aujourd'hui copale se maintient au Manitoba à tous les commentaires qu'appelle un l'occasion des Congrès. Depuis vingt événement de cette importance. A ans, en effet, nous étions tous habivouloir trop dire à la fois, on s'ex- tués à voir Son Excellence Mgr Bépose à lasser la patience des meil- liveau, non seulement assister à leurs. Aussi nous contenterons-nous toutes les séances, mais intervenir de simples réflexions générales à fréquement dans la discussion bâtons rompus, nous réservant de pour préciser un point de doctrine revenir en temps opportun sur cer- ou demander des éclaircissements. taines leçons de haute portée pra- Il n'y a rien de changé. Son Exceltique jaillies des rapports, des dis- lence Mgr Yelle continue simplecours et de la discussion.

Disons tout d'abord que ce on-le copie, tellement la ressemblance zième Congrès a remporté un ma- est frappante par certains détails. gnifique succès, digne des précé- Le Congrès de 1936 restera mardents et digne du vingtième anni- qué dans les annales de notre Asversaire de notre Association. Ni sociation par la part qu'y a prise l'époque un peu tardive à laquelle il Son Excellence Mgr Courchesne, se tenait, ni la chaleur accablante évêque de Rimouski. Ceux qui l'ont qui se maintient depuis plus de deux entendu se souviendront longtemps semaines, n'ont semblé affecter l'as- de cet orateur sans phrases qui va sistance et le zèle des délégués. On sans effort au fond des choses et l'a dit et nous le répétons: ces deux fait une démonstration vivante et journées, avec l'admirable esprit colorée des vérités les plus abstrai- organiser des avant-gardes dans nos sentés à la "Liberté", à temps pour moments je m'adresse à ceux d'entre venir par Lord Wigram, garde du qui a présidé aux délibérations, ont tes. offert un spectacle vraiment réconfortant qui justifie tous les espoirs. Un point sombre au tableau ré-

l'étude et des résolutions adoptées saire. M. le magistrat Henri Lacerte, deur qui va jusqu'à l'intime de l'â- années de présidence ininterromtalité. La vie des cercles a évidem- avec l'oeuvre de l'Association que le sier spécial à l'Eécutif. ment besoin d'être intensifiée. C'est vide sera difficile à combler. Le plus pénétrés de leurs devoirs au- sa décision. ront inévitablement leur répercusfera notre force comme groupe.

Le président a fort justement re- l'exécutif et la surveillance générale grès voulus. marqué combien la tradition épis- des oeuvres de l'Association consti-

peuvent mesurer ceux qui s'y trouvent mêlés de près.

le début, il y a vingt ans, et son sta- Congrès où l'enseignement tient ge à la présidence dépasse celui de une si grande place, c'est une ano tous les autres présidents réunis, malie qui a été justement soulignée. C'est assez dire la place de tout pre- Sans doute, personne n'a jamais eu mier ordre qui lui revient dans l'his- l'idée de les exclure et nous leur atoire de nos luttes scolaires. A titre dressons des maintenant une invi de président sortant, il fera encore tation spéciale au Congrès de 1938. partie de l'exécutif, en attendant qu'un prompt retour à la santé — (La Liberté)

montré tant d'aptitudes et de sa- nous voulons compter parmi nos amis On a remarqué un léger progrés dans le nombre des délégués fémiins. On a surtout noté que ces de

le directeur, joue un rôle bien important dans l'achèvement de notre tâche universitaire. mes ne craignaient pas de prendre une part active à la discussion, et tuent un lourd fardeau que seuls personne ne s'en plaindra. dien anglais, l'Américain appren-Des instituteurs et des institutri-

ces laïques étaient là; mais pas de M. Lacerte a été sur la brèche dès religieuses enseignantes. Dans un Donatien FREMONT.

### LES RESOLUTIONS ADOPTEES AU CONGRES

#### Des Franco-Canadiens du Manitoba

cette année, de faire la visite des le 15 juillet.

2. a. Afin d'encourager les Norma- ne de juillet de chaque année. liennes à assister aux cours de pé- 7. a. La résolution soumise par le

3. a. Trouver un moyen périodi- jeunesse écolière. à quoi s'efforcera l'exécutif au cours mauvais état de sa santé a seul in- que efficace pour stimuler le zèle et 8. a. Que chaque cercle paroissial français et de la dignité nationale. | née et avant le 31 décembre 1936.

4. a. Que nos cercles paroissiaux 1. du nombre de Canadiens fran-La maîtrise et le tact que M. Lane se bornent pas là. Le travail de voient si leurs écoles font les pro-milles,

tive, et voient à ce que les enfants milles.

éponse aux questions des concours cours de ce Congrés.

La portée pratique des travaux à confortant du vingtième anniver- dagogie, et pour donner à ces cours Cercle paroissial de La Broquerie une valeur pratique auprès des Com- est adoptée, après amendement, Vous apprendrez ici ce que le Ca-De plus en plus on se rend compte a décidé de se retirer. Son départ aux élèves qui auront subi les exa- posé que le prochain exécutif conde la nécessité du travail en profonsera vivement regretté. Ses douze mens avec succès un diplôme de tinue d'encourager l'oeuvre dite la Verendre qui est allé à Winnipédagogie, et que les noms des di- "Le sou de l'Ecolier" et s'efforce peg et au Wvoming, au Père Marme et vise à la formation de la menpue l'avaient identifié si intimement plômés soient inscrits dans un dosd'établir dans tous nos centres cetquette et Joliet et Cavalier de la te perception afin de former notre

des deux années prochaines. Des terdit à ses amis des insistances plus l'enthousiasme des maîtresses et fasse un rapport au secrétaire gécercles paroissiaux plus vivants et pressantes pour le faire revenir sur des maîtres pour l'enseignement du néral de l'Association durant l'an-

sion immédiate sur les commissai- certe apportait à la présidence des se rendent compte des résultats ob- çais ou de langue française dans sa res et sur le personnel enseignant. Congrès et aux diverses fonctions tenus par leurs écoles durant les paroisse qui sont propriétaires de C'est l'effort additionné de chaque publiques de sa charge sont connus dernières années en se servent des ferme et du nombre d'enfants âgés anglais en 1776, c'est parce que les cellule paroissiale individuelle qui de tous; mais son rôle et ses mérites rapports des derniers concours et de 6 à 18 ans appartenant à ces fa-

> b. Que nos cercles paroissiaux diennes-françaises ou de langue les infirmières de cette époque, ont s'informent s'il y a des livres fran- française qui sont locataires ou de- soigné les blessés et les malades des çais dans les bibliothèques scolai- meurent dans les villages de cha- troupe envahissantes. Je regrette de res et fassent tout en leur pouvoir que paroisse et du nombre d'enfants dire ici que le compte des Ursulines pour en introduire, dans la néga- de 6 à 18 ans appartement à ces fa- des Trois-Bivières pour la nourri-

> isent des livres et revues de langue 9. a. L'Association d'Education mais été pavé, j'espère toujours que des Canadiens français du Manito- l'Etat de Massachusetts se libérera 5. a. Attendu que le Cercle parois- ba, réunie en congrès, remercie sin- de cette dette Vous apprendrez poursial de Saint-Jean-Baptiste a soumis cèrement et de tout coeur, Mgr l'Ar- quoi Massachusetts qui, sous le réla résolution suivante: "qu'à l'ave- chevêque et Mgr le Coadjuteur de gime anglais, avait chassé les Acanir les congrès soient tenus dans la Saint-Boniface, Mgr Courchesne, diens de chez eux-bien que Longdernière semaine de juin au lieu évêque de Rimouski, les RR. PP. Jé- fellow accuse les Anglais-était bien de la mi-juillet", il est résolu de suites, les RR. PP. Oblats, les RR. surpris de trouver plus tard que les PP. visiteurs Joyal et Gobeil et la Acadiens de Madawaska ne voulaient 6. a. Toutes les compositions en "Liberté" des services rendus au pas passer aux Etats-Unis; ainsi se

nent-ils le français ? Je sais très bien que pour beaucoup, parmi nous, nos connaissances dans la langue et la littérature française nous valent quelque chose du point de vue économique. Mais, mesdames et messieurs, je sais très bien aussi que cette raison n'est pas la seule qui vous dirige vers les études que vous suivez ici Vous, monsieur, éprou-

les Canadiens français, de l'ouest jusqu'à l'Acadie. Votre école d'été, M.

"De l'université, tournons-nous

vers l'individu. Pourquoi le Cana-

vez le désir, non seulement d'enseigner le français à la jeunesse, mais de promouvoir son bonheur, vous, madame, pensez à ce Canada uni auquel nous rêvons; vous, mademoisel- SA MAJESTE LE ROI le, voyez dans la littérature de langue française, une source féconde où l'on puise de la philosophie, de la LE SECRETAIRE DU COLLEGE science, de la joie de vivre, des idées étincelantes, des beautés phosphores-1. a. Que l'Exécutif s'occupe, dès jannuels devront être corrigées avant cenfes du style. Chacun pourra en quelque mesure atteindre son but, Cercles paroissiaux à titre d'essai. | b. Les résultats complets du con- et même s'il ne l'atteint pas, l'effort b. Que l'Exécutif soit autorisé à cours de français devront être pré- vaut bien la peine. Et pour quelques

être publiés dans la troisième semai- vous qui veulent mieux connaître Sceau Privé, son acceptation du pale Canada français et sa place dans l'Amérique du nord. "Vous intéressez-vous à l'histoire? est un autre motif de satisfaction. notre président général depuis 1924, missaires, que l'Exécutif décerne pour se lire comme suit: Il est propionniers français du Canada, à de

Salle qui ont découvert le Mississipi. aux Le Moyne qui ont établi laLouisiane, aux Canadiens qui ont cultivé les vallées de l'Orégon, à ceux qui ont fondé les villes de la vallée du Mississipi. Vous apprendrez que, comme l'a dit mon ami. M. Emile Vaillancourt, si le Canada est resté orendrez de plus avec quelle bonté-2. du nombre de familles cana- les religieuses canadiennes, les seuure des soldats bostonnais n'a ja-

fixa la frontière du Maine. Vous ap-

### Un thé pour toutes les bourses

prendrez surtout que les Canadiens d'aujourd'hui aiment bien leurs voi- Lord Tweedsmuir, gouverneur gesins, tout en restant Canadiens."

leur pays et dont les ouvrages font et à la couronne". bien connaître le paysage québecois.

président du collège, a demandé à géral du Canada, d'exprimer à Sa Le colonel Bovey termina son al- Majesté "notre appréciation pour locution en citant des écrivains ca- son geste gracieux et lui assurer nonadiens-français qui ont chanté tre loyauté dévouée à sa personne

### PATRON DES MEDECINS

ROYAL DES MEDECINS ET CHIRURGIENS RECOIT UNE COMMUNICATION DE LORD WIGRAM

Le Roi Edouard VIII a fait partronage du collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, a annoncé le Dr Warren-S. Lyman, secrétaire du collège.

Sa Majesté continue ainsi à marpatron du collège royal des médecins au moment de sa mort.

Le Dr A.-T. Bazin, de Montréal,

#### "Le livre des mystères"

(Par Léo-Paul Desrosiers) Ce sont les mystères des âmes, des coeurs, des esprits qui y sont étudiés, poliment et habilement traités. Sept nouvelles intéressantes aux personnages bien dessinés. Lecture très agréable qui fait que l'on ferme le livre à regret.

Volume en vente au Service de Librairie du "Devoir", au prix de \$1.00 franco.

#### Conférence de la paix

BUENOS AYRES. La conférencher dans les traces de son auguste ce de paix inter-américaine, propère, feu le Roi Georges V, qui était posée il y a quelques mois par le président des Etats-Unis, se réunira le 1er décembre à Buenos-Ayres.

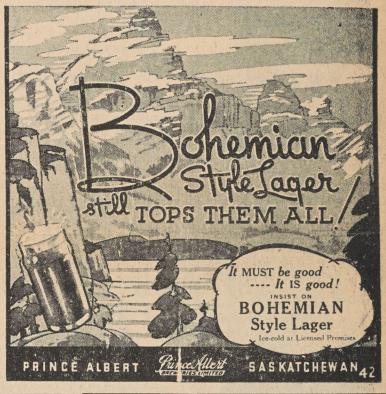

# Le Temps Moissons!

Il est dit dans l'Ecriture sainte: "Vous récolterez ce que vous aurez semé."

ES PAROLES peuvent aussi s'apseulement à la moisson des champs

mais aussi à l'esprit et au corps. Si vous avez toujours pris bien soin de votre corps, vous récolterez une riche moisson de bonne santé. Si vous possédez déjà une bonne santé, préservez-la, mais si vous l'avez partiellement perdue, faites en sorte de la recouvrer.

Afin d'assister la nature on devrait employer un remède de famille bon, efficace et digne de confiance.



# Novoro du Dr Pierre

est un remède de cette sorte. Voilà cinq générations que les malades l'emploient avec un succès remarquable, et il est aujourd'hui devenu le remède favori dans des milliers de foyers

Ce médicament végétal bien connu

Tonifie l'estomac toat en en stimulant les sécrétions digestives, Il règle l'action des intestins, augmente le flux urinaire et aide aussi à miner du système les matières impures et préjudiciables.

#### Le Liniment Oléolo du Dr Pierre

soumis à l'épreuve des laboratoires est un germicide efficace, adoucissant et antiseptique. Cn l'emploie extérieurement avec beaucoup de succès contre les:

Douleurs Musculaires et Névralgiques—Contusions et Blessures—Entorses -Plaies et Coupures bénignes-Morçures ou Piqures d'insectes-Tendons contractés et Morçures du froid-et autres maux, douleurs et conditions où l'usage externe d'un bon liniment est à recommander.

Gardez une provision de Novoro et de liniment Oléolo car ces deux remèdes vous aideront à faire une riche récolte de Santé, d'Energie et de Bonheur.

Appréciez vous-même les excellentes propriétés de ces deux remèdes. Envoyez-nous le coupon

#### OFFRE SPECIALE

Une bouteille d'essai de Novoro du Dr Pierre

Contenant 14 onces de méde-cine, suffisant à faire un généreux essai, peut être obtenue, délivrée a votre porte, franco de port, au prix spécial de \$1.

Deux bouteilles de Liniment Oléolo du Dr Pierre

peuvent être obtenues, délivrées chez vous, franco de port au prix spécial de \$1.00

DR PETER FAHRNEY & SONS CO. Washington Blvd.

CHICAGO, ILL. Livré au Canada sans frais de donane.

Dr Peter Fahrney & Sons Co., 2501 Washington Blvd., Chicago, Ill.

Veuillez trouver ci-joint \$.... un essai de la médecine marquée ci-dessous, que vous voudrez bien m'expédier franco de port. Indiquer par une croix (X)

l'offre que l'on désire:

ment Oléolo du Dr Pierre. O \$2.00. Pour une bouteille d'essai de Novoro du Dr Pierre et deux

bouteilles de liniment du Dr

Bureau Postal

O \$1.00 Pour une bouteille d'essai de Novoro du Dr Pierre. O \$1.00 Pour deux bouteilles de lini-

Adresse

### Beau plaidoyer en faveur du français 'Sans apprendre sa langue, vous ne pourrez jamais connaître

la population cnadienne-française", déclare le colonel W. Bovey à la clôture des cours de français de l'Université McGill -- Sous la présidence de M. René Turck

MONTREAL.— Le colonel Wilfrid naîtra jamais son esprit. maines, qu'ils avaient pris le seul la nation canadienne

leurs, était officielle au même titre ainsi. que l'anglais, au Canada, et exprima "Cela est évident, car nos écoles

France présidait la réunion, comme ture française. son arrivée au pays.

voulu m'inviter à dire quelques coles canadiennes-françaises. On enmots à vos étudiants avant leur dé-seigne trop à notre jeunesse l'hispart de notre école, et j'ai accepté toire des guerres et des ennuis d'auavec plaisir, dit M. Bovey. Au début, trefois, on n'enseigne pas assez la permettez-moi de vous remercier pensée actuelle, ni la littérature, ni vous-même, de la part de l'Univer- la vie d'aujourd'hui"

sité, de ce que vous faites, au moyen "Mais si nos universités-soeurs de cette école. Je n'ai guère à affir- partagent le fardeau, c'est sur Mcmer qu'il importe que les Canadiens Gill qu'il pèse le plus lourdement. des deux langues se connaissent, se McGill se trouve dans une province respectent et s'aiment. Je n'ai guère canadienne-française; par une de à dire que le Canadien-Anglais qui ses trois chartes, la charte provinne connait pas le français ne com- ciale, elle fait partie de l'organisaprendra jamais ses concitoyens de tion politique de Québec; elle a ainlangue française. Je n'insisterai pas si des responsabilités publiques bien trop, parce que ceux qui ne sont pas lourdes. Une autre charte, notre chard'accord ne comprendront rien du te royale, nous constitue en univertout. Je ferai observer seulement sité nationale, surveillée par un vique celui qui ignore ainsi sa litté- siteur nommé par le roi, le gouverrature, ses livres, ses journaux, ses neur général du Canada Nous avons

Bovey a prononcé une remarquable "Pour nous autres, Canadiens, il allocution, au collège royal Victoria, ne s'agit pas de connaître un peuple devant les élèves des cours de fran- séparé, il s'agit de connaître un peucais donnés, chaque été, à l'Univer- ple qui est canadien autant que nous, sité McGill L'excellent historien a même plus que nous, un peuple qui déclaré aux jeunes instituteurs qui est pour ainsi dire intégré avec nous ont suivi ces cours, pendant cinq se- pour constituer une unité nouvelle,

moyen de connaître l'âme cana- "Au Canada, ne l'oubliez jamais, dienne-française, en venant à Mont- Mesdames et Messieurs, le français réal compléter leurs études dans la n'est pas une langue étrangère, je regrette que trop souvent nos institu-Il rappela que cette langue, d'ail- tions éducationnelles le classifient

le regret que tant d'institutions é- et nos Universités restent toutes ducationnelles fassent mine de l'ou- sous l'obligation d'enseigner aussi bien que possible, à autant de monde M. René Turck, consul général de que possible, la langue et la littéra-

il l'a toujours fait d'ailleurs depuis "Je me permets de déclarer ici que ces mêmes observations s'ap-"M. le directeur, vous avez bien pliquent aux Universités et aux é-

émissions radiophoniques, ne con- ainsi des devoirs envers toute la po-



Lorsque vous aurez essayé les Flocons de Maïs Kellogg's Corn Flakes et que vous aurez constaté leur succulence, vous ne voudrez plus d'aucun substitut.

Cette succulence donnée à une céréale, Kellogg seul en possède le secret-c'est le croustillant et la saveur qui ne peuvent être égalés.

Chaque carton est vendu sous cette garantie: "Achetez un carton de Flocons de Maïs Kellogg's Corn Flakes. Essayez-les. Comparez leur saveur, leur croustillant et leur fraîcheur aux autres flocons. Si vous ne reconnaissez pas que les Kellogg sont meilleurs que tous les autres flocons de mais (corn flakes), renvoyez le carton à London, Ontario, et votre argent vous sera promptement remboursé."

Cette valeur imbattable se trouve chez tous les épiciers. Fabriqués par Kellogg, à London, Ont.

Rien ne remplace les

Kelloggis CORN FLAKES



# SUR LA FERME

### ETAT DES RECOLTES

Publié par ordre de M. W.-D. Euler, ministre du commerce

OTTAWA. — Le Bureau Fédéral ont souffert de cette croissance trop de la Statistique communique au- rapide. Dans la plupart des districts jourd'hui le onzième d'une série de du sud, un fort pourcentage du grain 15 bulletins hebdomadaires télé- est coupé et les batteuses et les moisgraphiques sur l'état des cultures sonneuses-batteuses sont à l'oeuvre dans les provinces des Prairies. Les livraisons de blé nouveau çà el Cinquante correspondants répartis là dans les prairies sont les plus hâà des points stratégiques fournissent tives que l'on ait vues. Sauf dans l'information sur laquelle est basé l'extrême nord, les températures de ce bulletin. La plupart de ces cor- la semaine ont été au-dessus de la mûrit trop tôt à cause des condirespondants sont des agronomes du normale qu'elles ont dépassé de 1 tions vraiment défavorables d'humigouvernement fédéral ou des minis- à 10 degrés. Tout comme la semaine dité. Les bonnes récoltes se limitent tères provinciaux de l'Agriculture, précédente, les pluies bienfaisantes maintenant pratiquement au centre mais au Manitoba et en Alberta, un sont tombées uniquement dans le est de la province. Toutefois, le blé nombre d'observateurs particuliers centre et le nord de l'Alberta. Bien sur bonnes jachères dans quelques et de négociants en grain collabo- que cette précipitation ait été sous autres districts donnera un renderent à ce service. Le Service Météo- forme d'averses distribuées cà et là, ment élevé. La cèphe du blé cause ment de vingt minots à l'acre. rologique du Canada, Toronto, elle a suffi à réveiller l'optimisme des dommages graves et généraux. fournira les données météorologi- des cultivateurs de la region. Le La rouille est très commune dans la ques officielles.

#### RESUME

vit encore est cause de ce que la katchewan, tandis que la rouille est sont à nu dans la plus grande partie moisson se fera de trois à quotre cause de grains trop petits dans le de la province et l'absence contisemaines plus tôt que de coutume, centre-est de la Saskatchewan et le nuelle de pluie réduit les chances Le rendement et la qualité du blé





Rotterdam Holland Aucune a tre ficelle à lieuse n'est égale en qualité et en sûreté à ces deux marques populaires. Demandez la Queen City (550 pds.) ou la Prairie Pride (600 pds.) par nom.

HAROLD & THOMPSON

ment éleyé sur les bonnes jachères. La température a été idéale pour la moisson qui sera terminée beaucoup plus tôt que de contume. Les récoles semées tard, les jardins et les pâturages ont bien besoin de pluie. On craint des dommages causés par la rouille dans le centre-ouest et le nord-ouest, mais seules les récoltes semées tard souffriront gravement.

#### Saskatchewan

La moisson du blé est générale dans le sud et le grain non coupé grain dans la plupart des régions à zone de bonnes récoltes de l'est de mûri trop vite pour être bien rempli. la Saskatchewan, et les grains se-La cephe du blé a causé des domma-més tard auront très probablement La sécheresse prolongée et qui sé- ges graves et généraux dans la Sas- un grain très petit. Les pâturages centre-ouest du Manitoba. Des tem- de rendement élevé en ce qui conpératures élevées et l'absence de cerne les grains communs semés pluie ont rendu plus inquiétante la tard, les pommes de terre et les lésituation concernant le fourrage; les gumes.

#### pe : probable qu'une nouvelle pous- Alberta

se vienne cette année. Les pertes Dans le sud de la province, la considérables qu'ont subies les moisson bat son plein mais bien des grains communs semés tard sont une champs ne peuvent être moissonés. autre cause d'inquiétude. Toutefois, Ce qui reste de blé pour la récolte le battage se fait si tôt que peut-é- est, paraît-il, meilleur qu'on ne l'atre l'herbe oussera sur les terres de vait cru sous le rapport du rendechaume qui servivront de pâturages. ment et de la qualité. Les éleveurs s'inquiétent de l'absence de pâturages et de la rareté de fourrage. De La s'cheresse et la chaleur inin-bonnes pluies ont amélioré la situaterranques dans toute la province tion dans le centre-ouest et le nord. ont réduit dayantage le rendement Cet excédent d'humidité aidera le probable des graminées et détérioré grain à se bien remplir. Les grains les pâturages. La récolte de grains semés tard se sont aussi améliorés. communs sera une perfe à peu près La moisson sera générale dans le complète dans le sud et sera bien au- nord de la province dans une sedessous de la normale dans le nord. maine ou dix jours, ce qui réduira Le rendement du blé varie considé- d'aufant la possibilité de dommages rablement, paraît-il, et sera vrai- causés par la gelée.

#### RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE D'AIDE POUR L'ACHAT D'ANIMAUX D'ENGRAIS

fourrages sont abondants, a été re- Nord de la Saskatchewan Co-operanouvelée par l'Hon. J. G. Gardiner, tive Stock Yards, Moose Jaw, Sask. Ministre fédéral de l'Agriculture. Union Stock Yards, Saskatoon. Cette offre s'applique du 1er août Sask.; Edmonton Stock Yards, Edau 31 décembre 1936. Elle pourvoit monton, Alta.; et Alberta Stock à l'octroi d'un billet simple de che- Yards, Calgary, Alberta. min de fer, et à des frais raisonnables de voyage à tout cultivateur, de toute partie du Canada, qui achète par la Division de l'Industrie animale du Ministère fédéral de l'AF

pâturages se sont détériores et il est

Manitoba

Ceux de la Colombie-Britannique doivent s'adresser pour avoir les renseignements et les documents nécessaires au représentant de la Division fédérale de l'industrie animale, 1002 Wharf Street, Victoria, B.

L'offre d'aide pour l'encourage- de la Division fédérale de l'indusment à l'engraissement en hiver de trie animale à l'un ou l'autre des jeunes boeufs et de jeunes agneaux parcs à bestiaux que voici: Union dans ces districts du Canada où les Stock Yards, St-Boniface, Man.

Rappelons à tous ceux qui désirent profiter de cette offre qu'ils un ou plusieurs wagons de jeunes doivent se mettre parfaitement au boeufs d'engrais ou d'agneaux con-courant des conditions nécessaires. formément aux conditions posées L'offre ne s'applique pas aux expé- enrégistres dans cette province. ditions achetées pour la spéculation et tous les animaux achetés doivent être recus à l'inspection, quant au Dans l'Est du Canada les culti- type et à la qualité, par l'agent du vateurs peuvent se procurer les for- parc à bestiaux de la Division fémules à remplir et tous les rensei- dérale de l'industrie animale pour guements nécessaires en s'adressant que l'acheteur puisse avoir droit à au représentant fédéral de l'indus- l'aide pourvue aux termes de ce systrie animale au parc à bestiaux vi- tème. Rappelons également que tous ceux qui désirent profiter de cette offre doivent voir l'agent de la Division aux parcs à bestiaux avant d'acheter, car il ne sera pas accordé d'aide sur les expéditions non certifiées. Pour tous autres renseignements au sujet de cette offre, s'adresser à R. S. Hamer, Commissaireadjoint, Division de l'industrie ani-Ceux des provinces des Prairies male, Ministère fédéral de l'Agri-

### doivent s'adresser au représentant culture, Ottawa. tradition. You will appreciate the rare flavor and good quality of this famous Gin. Sold in 13 and 25 ounce flat oval bottles. British Columbia Distillery Product. LONDON DRY CIN

### Nouvelles

#### Aperçus de la récolte

REGINA. - Cette année, la récolte de blé, en Saskatchewan sera la plus petite de toutes. Elle sera d'environ 88,400,000 à 108,800,000 minots.

#### DANS LE NORD

REGINA. Pour la première fois dans le nord de la Saskatchewan, les pâturages et le fourrage font défaut cette année, à cause de la sécheresse.

#### Premières charges de blé

BEATTY .- Dans le district de Beatty le battage du blé est commencé. La première charge de blé obtint le grade 3 du nord, avec un rende-

KINISTINO. Ici, la première charge de blé à l'élévateur fut classée No. 1 Garnet, avec un rendement de 127 boisseaux pour dix a-

#### JUILLET DESASTREUX

OTTAWA.— Le bureau des statistiques du Dominion, après examens par tout le pays, déclare le mois de juillet dernier très désastreux pour la récolte, en général; le blé du printemps, en juillet, a perdu 45 pour cent de ce qu'il promettait.

#### RECOLTE HATIVE

REGINA. Cette année, en Sas catchewan, le premier blé qui fut battu était du Reward, récolté dans le district de Cardross, au sud de Moose Jaw. En dépit du fait que la les organismes et empêcher l'entrée croissance et la maturité n'ont durées que quatre-vingt sept jours, ce ble pésait soixante-et-six livres au boisseau, avec un rendement d'environ dix-huit boisseaux, à l'acre.

#### Les animeux à fuorrure

L'industrie de l'élevage des ani-

naux à fourrure est une des plus imortantes au Canada. A L'EPREUVE

chaque vache a donné 30.6 livres de gras de lait, et 864 livres de lait.

#### L'APICULTURE

REGINA.— Les fermiers de la Saskatchewan reconnaissent de plus en plus les profits de l'apiculture. En juillet dernier, d'après les rapports du département de l'agriculture, il y avait 3,056 apicultures

#### LA ROUILLE

phériques. Cette infection varie en 101 1-4. intensité, et est surtout localisée à l'est de la province et dans la région nord du district Régina-Weyburn.

#### Meilleurs rendements

Dans certaines districts de la dinadien-National, les rendements de CW 59; No. 6 CW 57; Voie 61 1-2. la récolte seront meilleurs que ce qu'on avait d'abord prévu.

Le battage de la récolte est général cette semaine.

La condition du fourrage est alarmante en certains endroits.

#### Le problème de la sécheresse

OTTAWA.— La situation créée par le fléau de la sècheresse dans vers le 17 août.

#### DISETTE DE SEMENCE

EDMONTON .- Cette saison, toute 'Amérique du nord sera éprouvée par une grande disette de grains de semence, a déclaré M. W. T. G. Wiener d'Ottawa, sécrétaire de l'association canadienne des producteurs des grains de semence.

Brunswick à la Califournie.

### La bière Pilsner à la parade



REGINA. Lors de l'exposition autres produits de la "Régina Brewde Régina, l'annonce de la bière Pilsner, à la parade des voyageurs, ing Company Ltd., qui deviennent a été vivement admirée ainsi que les de plus en plus populaires.

### Sauvegardez votre santé

cessaires au maintien de la santé; frais.. ils devraient paraître sur la table 2. Ne préparez que de petites nent les tomates, les pois, le blé toute l'année et à tous les repas de quantités à la fois, embouteillez et d'Inde, les fèves, les betteraves, les la journée. Pour faire provision de stérilisez aussitôt que possible après carottes, les citrouilles, les épinards, fruits il faut s'y prendre à bonne é- le blanchiment. poque. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour l'hiver prochain. La de vous en servir. préparation des conserves est l'un des travaux domestiques les plus utiles, et la bonne conservation des vivres dépend de la destruction des bactéries, des levures et des moisissures et des précautions prises pour les empêcher de se développer. Pour obtenir ce résultat, il faut faire chauffer les denrées alimentaires jusqu'au point voulu pour détruire

d'autres organismes. Le sucre, le sel, le vinaigre aident à la conservation des vivres, mais l'expérience pratique de plusieurs années a démontré que le meilleur moyen de faire les conserves à la maison est de stériliser les prouvées et donnez le temps voulu aliments dans les bocaux où ils doivent être conservés. C'est là un moyen plus facile que l'ancienne méthode de chaudière ouverte et le produit conserve mieux également sa ment. coleur naturelle, sa forme et sa saveur. Point n'est besoin d'un nombreux matériel. Quelques ménagères se servent de bouilloires à REGINA. Dans la province, en vapeur, d'autres préfèrent le four mai dernier, il y eut plus de 2,420 à réglage automatique, d'autres en- pour les conserves sont données vaches examinées. En moyenne, core préfèrent le bain-marie. Na- dans le bulletin 534 "Conserves de turellement, la chaudière à pres- fruits et de légumes", qui est actuelsion est la plus rapide, mais ce n'est lement sous presse et qui sera prêt à

il est bon d'insister:

chaudière à pression.

### LE MARCHE Le blé

WINNIPEG, le 10 août

Ble- No. 1 Dur 103 3-4; No. 1 REGINA.— A part des ravages de nord 103; No. 2 nord 100 1-3; No. 3 façon adéquate à l'exposition de la sécheresse, la rouille a aussi en- nord 97 1-4; No. 4 nord 93 1-3; No. l'Empire qui sera tenu à Johannesdommagé la récolte dans cette pro- 5 blé 87 1-4; No. 6 blé 84 1-4; Fourvince, d'après les rapports du dé-rage 66 1-4; No. 1 Garnet 96 1-4; partement de l'agriculture, et ces No. 2 Garnet 95 1-4; Durum 115 1-4; dommages dépendront, en grande No. 4 Spécial 83 1-4; No. 5 Spécial partie, des futures conditions atmos- 76 1-4; No. 6 Spécial 73 1-4; Voie

> Avoines .- No. 2 CW 49 3-8; No. 3 CW et Ex. 1 fourrage 44 7-8; No. 1 fourrage 43 3-8; No. 2 fourrage 41 7-8; No. 3 fourrage 38 3-8; Voie 48

Orge. 6-rangées Ex. 3 CW 78 1-2; 2-rangées Ex. 3 CW 70 1-2; No. ision de Prince-Albert, sur le Ca- 3 CW 62 1-2; No. 4 CW 59 1-2; No. 5 Lin. No. 1 CW 180; No. 2 CW 176; No 3 CW 165; No 4 CW 156;

> Voie 180. Seigle.- No. 2 CW 63 3-4.

PRINCE ALBERT, le 10 août 66 bêtes à cornes: la plupart des bouvillons et des taures furent venl'Ouest du Canada sera discutée dus dans l'Est aux prix de \$1.25 à dans une conférence du Dominion, \$1.75; unités de boucherie \$2.00; 0.50c et \$1.50; vaches 0.75c à \$1.00; un taureau \$1.25.

> 6 veaux: \$1.50 à \$2.00. 33 porcs: bacons \$8.90, lourds \$8.40; truies \$5.25 à \$6.00.

### Les bestiaux

La livre sterling à New-York 5.02 La sécheresse de cette année est 1-2; Le dollar canadien à New-York incuïe, dit-il, elle s'étend de Prince- 1.99 31-32; Le fran à New-York 6.58 Albert au Kentucky, et du Nouveau- 9-16; La livre sterling à Montréal 5.02 1-2; Le dollar américain à

3. Essayez tous les bocaux avant

4. Achetez de nouveaux anneaux de cautchouc tous les ans. Essayez chaque caoutchouc avant de vous en servir. Veillez à ce que les caoutchoues s'ajustent bien au local employé: caoutchoucs larges pour les locaux à couvercles à ressort caoutchoucs étroits pour les bocaux à couvercles vissé.

5. Si vous vous servez du bainmarie, tenez les bocaux couverts au moins 2 pouces pardessus.

6. Tenez l'eau toujours bouillante ou le four à une chaleur régulière.

7. Servez-vous de méthodes appour la stérilisation.

8. Sortez les bocaux à la fin de la période requise. 9. Bouchez les bocaux immédiate-

10. Lorsqu'ils sont refroidis, met-

tez-les dans un endroit sec, frais et sombre.

Toutes les instruction nécessaires pas toutes le ménagères qui ont une être distribué dans quelques semaines par le Bureau de Publicité Voici quelques détails sur lesquels et d'Extension du Ministère fédéral de l'Agriculture, Ottawa.

> Montréal \$1.00; Le franc à Montréal 6.58 9-16; en or — la livre 12s, 3d; le dollar américain 59.37 sous; le Iollar canadien 59.39 sous.

### Entrefilets

Le Canada sera représenté d'une burg, Afrique-Sud, du 15 septembre 1936 au 15 janvier 1937. L'agriculture canadienne et ses produits occuperont une place bien en vue.

Une des modifications apportées a la Loi des viandes et des produits

151 River Street Ouest

alimentaires du Canada est que l'entrée au Canada des gélatines non comestibles, calles, graisses, suif ou autres matières grasses, viandes ou produits de viandes, n'est permise que si le nom du fabricant est clairement indiqué sur les barils, avec les mots "Non comestible" - "Impropre à la consommation."

Le classement des porcs abattus au Canada se développe de plus en plus, à mesure que les facilités augmentent. Pendant les 29 premières semaines de 1936 qui finissaient au 16 juillet, 141,166 porcs ont été classés par carcasses ou à la pente, contre 41,729 pendant la même période de 1935. Le nombre total de porcs classés en vie et en carcasses pendant les 29 premières semaines de 1936 a été de 1,811,095, soit une augmentation de 205,979 porcs sur les 29 semaines de 1935.

Les conserveries commerciales de fruits et de légumes au Canada se trouvent surtout en Ontario, en Co-Icmbie-Britannique, et dans le Québec, où les conditions de climat sont favorables. Les principaux fruits mis en conserves en Ontario sont les pommes, les poires, les prunes, les pêches, les cerises, la rhubarbe, les groseilles et les fraises. La Colombie-Britannique produit aussi des Les fruits et les légumes sont né- | 1. N'employez que des produits abricots et des mûres Logan. Les légumes mis en conserve comprenet les asperges.



# Bois de charpente

Charbon -- Bois de chauffage

Bonne qualité; prix raisonnable et le meilleur des services

Vous les brisez Vos Pneus Nous les réparons

Vulcanisation -- redoublement -- Pneus usagés ou neufs

Batteries rechargées

HENDERSON'S TIRE SERVICE

Tél. 2275

Nous sollicitons votre clientèle

### North Star Lumber Co. Ltd.

D'OU VIENT LE BON MATERIEL

Cour de P. A.

J. P. Hepburn, gérant

Prince-Albert

CONTRIBUTIONS DE NOS CORRESPONDANTS

# La Vie Française en Saskatchewan

école publique ont passé avec succes l'examen de français de l'A.C.F. C. Félicitations.

l'Hôpital des Soeurs Grises de Régina, sinon complétement guérie, du moins en bonne voie de guérison. complet rétablissement.

Soeur Marie Benjamin. Née et élevée tière satisfaction. à St. Hubert, elle a du elle même revoir avec plaisir, les lieux et les

Aux Conventions conjointes de L'A.C.E.F.C., a Saskatoon, St. Hubert était dignement représente par C. de St. Hubert. Nos délégués sont

re: Rosthern, etc, etc.) M. et Mme Brodeur ont rouvé le moyen, (sans doute, pour faire mentir le proverbe

Ils ont accueilli de plus à Ros- Langan.

thern Mme Dr Leblond, (Soeur de Mme Brodeur), qui est venue passer avec eux une quinzaine de jours.

Presque tous les élèves de notre été, sans contredit notre "Ecole Re-Le grand événement de Juillet a ligieuse de Vacance". 38 enfants de la paroisse, presque tous pensionnaires, ont suivi l'enseignement du Mine Ernest Gatin est revenue de catéchisme avec les nombreux exercices religieux.

Le côté temporel était assuré du Nous espérons que ce progrès s'ac- plus complet succès. Avec la Revécentuera de plus en plus, jusqu'à rende Soeur Marie-Albert, flanquée de Mlle Thérèse Boutin, à la cuisi-Nous avons été heureux de voir, ne, les estomacs les plus difficiles dernièrement, à l'Hospice, pour une et les appétits les plus aiguisés ne quinzaine de jours, la Révérende pouvaient que trouver la plus en-

L'enseignement et la formation personnes qu'elle a connus autrefois. morale et religieuse étaient aux tour de Saskatoon.

Aux Conventions conjointes de soins des Révérendes Soeurs Marie-Thérèse-de l'Enfant-Jésus, notre institutrice, et Marie-Anthony, de For-M. Gérard Brulé, pour la Commis-get, aidées de Mlle Maria Smeets, de sion Scolaire, et par M. et Mme J. W. St. Hubert. C'est dire que l'intelli-Brodeur, pour le Cercle de L'A.C.F. gence, le coeur et l'âme de nos enfants pouvaient compter sur le sernaturellement revenus enchantés de tent et par suite, le plus efficace. De "Pierre qui roule n'amasse pas grand bien s'est accompli durant ces mousse", dit un proverbe bien con- 15 jours. Merci aux bonnes institunu. N'empêche qu'au cours de leur trices, et aux bonnes cuisinières. El- du téléphone à Montmartre, a été voyage à Saskatoon, (Via Melfort-les ont si bien su gagner le coeur transférée à Humboldt, Mlle Ger-Prince Albert - Rosthern - Saska- des enfants, que tous, on me l'a af- maine O'Shaughnessy la remplace à toon-re: Rosthern-re: Prince Albert- firmé, ont déjà retenu leur place ce poste. pour l'an prochain.

ci-dessus), de recueillir deux gentils pieux exercices, le Dimanche, 2 teur "Northern,' et a établi résidenpetits enfants, qui viennent d'aug- août, jour de clôture, 8 petits enfants ce dans le haut de l'immeuble Pelmenter d'autant leur famille et la de la paroisse ont pu faire leur pre-letier. paroisse. C'est certainement un bon mière communion. Ce sont: Mlles moyen d'aller vite en besogne tout Geneviève Jeannot et Olive Langan, en faisant très bien. Que le Bon et M. M. Alex. Boutin, Raymond De-Dieu les récompense pour ce ball celles, André Dumonceaux, Maurice Istace, Bernard Jeannot et Archie

ZENON-PARK, Arborfield, New Osgoode .. \$56.55

DUCK LAKE ..... 39.00

MEYRONNE ..... 14.75

ST HUBERT MISSION ..... 10.50

WHITE STAR ..... 10.00

LA ROSE EFFEUILLEE

ou STE-THERESE DE L'ENFANT-JESUS

Représentation de Cinéma

profit du "Patriote"

Par M. l'abbé A. Coursol, curé de Jack-Fish

DELMAS ..... LE 16 AOUT

SANDALL ..... LE 19 AOUT

ST-HIPPOLYTE ..... LE 23 AOUT

JACK-FISH LAKE ..... LE 30 AOUT

Votre reçu marquant 1937 vous donne droit à 3

entrées gratuites.

veut entrer au Carmel, contre la volonté de son père.

Jacqueline Darcy, jeune fille pieuse, croit à sa vocation et

C'est alors l'évocation des scènes émouvantes de la vie

Alors malgré son chagrin le père donne son consentment à

de Thérèse Martin devenue Ste. Thérèse de l'Enfant-Jésus; l'au-

dience du Pape Léon XIII; les cérémonies d'entrée de Ste-Thé-

rèse au Carmel; sa vie d'abnégation; sa mort édifiante à 24 ans;

Jacqueline qui, devant la douleur paternelle, supplie la Sainte

de la conseiller. Une nuit Ste Thérèse apparaît à Jacqueline et

lui dit: "Dieu trace à chacun son devoir ici bas. Le tien est

d'aimer celui qui t'aime. Son coeur généreux te donnera le bon-

heur, et, bonne épouse et mère chrétienne tu accompliras sur

Jacqueline soumise, se marie et fonde un foyer chrétien.

Aperçu historique du drame:

terre la très sainte mission de la femme"

Une comédie suivra ce drame.

MAKWA .....

Contributions au "Patriote"

## Butte-du-Paradis

fert un petit cadeau, passèrent une tudes de leur administration Mgr aite se dispersa à trois heures du mêmes de la Nouvelle-France,

hez leurs parents.

chez ses parents.

Mlle Denise Le Grand est de re-

## VIontmartre

ont assisté au Congrès des Commis- ciel à faire du bien sur la terre", saires et des Franco-Canadiens à comme elle l'avait promis.

Comme couronnement de ces me, pour prendre charge de l'éléva- du Canada.

La Rev. Mère Marie-Camille, supérieure du couvent depuis plusieurs années, nous a quittés, et la Rév. Sr Marie Hilaire la remplace.

M. et Mme Dr I. A. Balmer sont en voyage, à la côte du Pacifique pour ois semaines.

#### LA LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES

président diocésaine Mme Berry é- phytes du "Kanawake" des bords Puis les visités diminuent, elles tait accompagnée de Mme Kritzwei- du Saint-Laurent. haité la bienvenue aux délégués.

élue présidente de cette nouvelle fois, subdivision.

A une assemblée tenue à Forget, ine autre subdivision fut organisée par Mme J. Berry, présidente diocésaine. Mme Berry était accompagnée de Mme Kritzweiser et du Rév. P. Gerein qui tous deux adressèrent la parole. Le Rév. P. Lachapelle, curé de Forget souhaita la bienvenue aux délégués. Mme Henri Donais fut nommée présidente de cette nouvele subdivision à Forget.

### L'HORLOGE

Tout dort. Rompus de lassitude, Les hommes sont ensevelis Entre leurs draps de toile rude, Dans les ténèbres des grands lits.

Les troupeuax gisent près des crè-Les boeufs, dans la paille affaisés,

Rêvent des prés, de l'herbe fraîche, Car le jour n'est pas près d'éclore Le chien dort, et le cog sonore

Se tient muet sur son perchoir, Car le jour n'est pas près d'éclore Et le côté de l'aube est noir. Le sommeil tient aussi les choses:

Les outils qui vivent dehors, Les meubles que les murs enclosent Et la maison même, tout dort. Seule vivante en l'ombre immense,

L'horloge obscure ne dort pas. Seule, dans l'anxieux silence, Comme un pas lent mais jamais las,

Ou comme le pouls d'une artère, Ou le battement d'un coeur sourd, Elle fait son bruit solitaire, Toujours, toujours, tou-

jours.... Louis MERCIER.

### BROCHURE A LIRE

Il s'agit d'"OSONS", dont l'auteur M. H. Marcotte est reconnu à Montréal comme une compétence en questions économiques.

### La petite fleur de la Nouvelle Providence, qu'elle soit née en 1656, dans le village même d'Ossernenon, France

KATERI TEKAKWITHA

Texte d'une causerie du R. P. Georges Mongeau, S.J.

On a pris l'habitude d'appeler no- | 'Kanahnake". Ecoutez ce qu'écrigréable soirée. La foule très satis- de Laval et les gouverneurs eux- tres faveurs extraordinaires."

Mademoiselle Clothilde Roussel, vingtaine d'années, qu'on appar-cessité garde-malade de Prince-Albert, est tienne au monde savant ou popuen vancances pour quelque temps laire, qu'on marche à grands pas "Histoire et Descriptions de la Noufleur de Lisieux,

MM. Philippe Perron, G. A. Lé-core, sème à pleines mains les roses "te, presque inconnue à tout le vesque, Hercule Robert et L. P. Côté de ses bienfaits. "Elles passe son

velle-France possède, elle aussi, sa Saint-Laurent. Durant les trente années qui ont suivi sa mort au dix-septième siècle, la vierge iro-M. Arthur Coolican a laissé sa fer- quoise a comblé de faveurs ses amis "cette sainte fille — plusieurs pa-

> Thérèse de l'Enfant-Jésus, la pewitha, la petite fleur de la Nouvel- "nité" le France. Quel contraste et quelle

tre ans, vivant au milieu de payens Geneviève au Canada." aux moeurs grossières, conserve sion fut organisée par Mme J. Berry, vie, au milieu de la ferveur des néo-Kateri Tekakwitha.

re vénérable Mère Marie de l'In- vait à son Provincial de France en carnation la Thérèse du Canada, 1715, le P. Cholenec, l'un des misunissant dans une même pensée sionnaires du Sault Saint-Louis: Thérèse d'Avila, la réformatrice du "Tous les Français qui habitent ces Dimanche, le 2 août, avait lieu, à Carmel, et Marie de l'Incarnation, colonies, de même que les sauval'occasion de la fête de M. Emilien la fondatrice du monastère des Ur- ges, ont une singulière vénération Brassard, une soirée qui fut en mê-sulines à Québec, cette femme ex-pour Kateri; ils viennent de me temps pour lui une vraie sur- traordinaire, appelée à la fort loin prier sur son tombeau, et prise. Plusieurs personnes se rendi- plus haute contemplation, et que plusieurs, par son entremise, ont rent chez lui, et après lui avoir of viennent consulter sur les incerti- été guéris sur-le-champ de leurs maladies et ont reçu du ciel d'au-

C'est bien aussi le témoignage du Si les théologiens, les directeurs Père Cauchetière, le directeur Mmes Turcotte et Georges Bras- spirituels, les âmes d'élite conti- préféré de Kateri; "Tout le pupile, sard des Etats-Unis sont en visite nuent d'étudier les oeuvres des affir de vil, tant sauvages que l'randeux grandes Thérèse; depuis une lais, stiresse à elle dans ses né-

Le Père de Charlevoix, dans son vers les sommets ou qu'on se traî- velle-France". après avoir dit que ne peniblement dans les ornières Dieu n'avait pas encore glorifié les de la route, tous connaissant Thé- tombeaux des héroïques apôtres et rèse de l'Enfant-Jésus, la petite missionnaires martyrs de notre pays, rapporte l'universelle véné-Cette petite sainte de la Vieille ration du Canada pour la vierge France, notre contemporaine et iroquoise: "Dieu, écrit-il, a fait dont les propres soeurs vivent en- "cet honneur à une jeune néophy-"pays pendant sa vie. Elle est de-"puis plus de soixante ans regardée comme la protectrice du Ca-Depuis longtemps déjà la Nou- "nada, et il n'a pas été possible de "s'opposer à une espèce de culte petite fleur Kateri Tekakwitha, le "qu'on lui rend publiquement. Tous lis des bords de la Mohawk et du "les ans, au jour du décès de la et s'en va à la mission Saint-Fran-"bonne Catherine, - c'est le nom cois-Xavier du Sault Saint-Louis, "sous lequel par déférence pour le où se trouve une petite colonie d'In-"Sainte-Siège on honore au Canada diens, dont la ferveur égale celle roisses des environs vont chanter 'dans l'église du Sault Saint-Louis tite fleur de Lisieux, Kateri Tekak- "une messe solennelle de la Tri-

Les plus grands personnages de merveille de la grâce! Une enfant l'époque tiennent à venir prier à née dans un milieu choisi, profon- l'endroit où reposent les restes de dément chrétien, dont la vie sur- la petite vierge: l'évêque de Quénaturelle arrive à son plein épa- bec, Mgr de Saint-Vallier, après Mme Jos. Beaudin et son fils, Wil- nouissement dans un cloître de s'être agenouillé et avoir prié lonfrid, ont passé, plusieurs jours à Carmélites. Une petite indienne, guement, se relève en disant: "Con-Bonnyville et autres points de l'Al-devenue orpheilne à l'âge de qua-solons-nous, nous avons aussi notre

Le marquis de Denonville, goupar un miracle de l'Esprit-Saint verneur du Canada; le vicaire géles quelques notions de vie chré-néral de Québec, M. de la Colomtienne que sa mère a pu lui appren- bière, frère du Jésuite confesseur dre; gardant jalousement le trésor de la religieuse qui doit devenir un de sa virginité, elle attend durant jour sainte Marguerite-Marie; le cadouze ans la venue du missionnai- pitaine du Luth, l'intendant M. de re; elle reçoit enfin le baptême à Champigny, les plus hautes person-REGINA.-A une réunion tenue à l'âge de vingt ans, et vient passer nalités comme les plus humbles fi-Bellegarde une nouvelle subdivi- les quatre dernières années de sa dèles, se succèdent au tombeau de

s'espacent avec les années, l'esprit bien et le faites profiter à la gloire ser de Régina et du Rév. P. Gerein qui, tous deux adressèrent la parole.

Mgr Bois, curé de Bellegarde a sou
nous l'aurions oublié? C'est peut
la bonne Catherine, qui a trouvé

"bien et le faites profiter à la gloire

"de Dieu, et pour le salut d'une âme

la bonne Catherine, qui a trouvé

"""" est un trécor que province de la contre grand fleuve, est-cère que la bonne Catherine, qui a trouvé être pour cela que Kateri ne fait d'autres admirateurs. Dès lors nos Mme Leda George d'Antler fut plus autant de largesse qu'autre- amis, les Américains, s'intéressent vivement à elle, considèrent com-C'était alors une course vers me une faveur particulière de la

Providence, qu'elle soit née en 1656 aujourd'hui Auriesville, diocèse d'Albany, là où dix ans plus tôt le P. Jogues a été martyrisé.

Bien sûr, Catherine Tekakwitha est née sur cette colline sanctifiée par le sang de trois de nos martyrs, le P. Isaac Jogues, le Frère René Goupil et le donné Jean de la Lande: sûrement encore, elle a passé les vingt premières années de sa vie dans ce pays au panorama grandiose, où s'étend au loin la superbe campagne arrosée par la rivière Mohawk; mais il reste vrai aussi que la mère de cette petite vierge est une Algonquine chrétienne, de la région des Trois-Rivières, que ce sont les missionnaires de chez nous qui l'ont instruite et baptisée; que c'est ici, à quelques pas de Montréal, qu'elle a vécu sa grande vie mystique, pour y mourir en 1680, à l'âge de vingt-quatre ans, dans un acte suprême d'amour de Dieu.

A l'automne de 1677, un canot glisse rapidement sur la rivière Mohawk, vers l'Hudson et le lac du Saint-Sacrement: à l'avant un Huron de Lorette, à l'arrière un Agnier du Sault Saint-Louis, au centre de la frêle embarcation, une jeune Indienne, la tête et les épaules enveloppées de sa couverte: elle est la parente de l'Agnier qui conduit le canot. Aucune parole, aucun chant, on semble inquiet: c'est la fuite.

risation du Père missionnaire, quitnue la chrétienne détestée, elle écle et des autres membres de sa famille, de toute la tribu elle-même, des premiers chrétiens de l'Eglise.

La jeune fille tient serré sur sa poitrine un objet auquel elle semble attacher grande importance. C'est une lettre du P. Jacques de Lamberville qui doit être remise au supérieur de la mission. En voici la teneur, telle que nous la lisons dans la vie de la vierge iroquoise, écrite de la main même du Père Cholenec, l'un des confesseurs de Kateri Tekakwitha. "Le Révérend Père Frémin, un des grands missionnaires qui aient été en Canada, avait alors 'le soin de la mission; le Père Chau-'chetière et moi y étions employés avec lui. Catherine me fut adressée par le Père Jacques de Lamberville.

"La lettre qu'elle m'apporta, con-'tenait entre autres choses ces pa-"roles: "Catherine Tekakwitha va 'demeurer au Sault, je vous prie 'de vouloir bien vous charger de 'sa conduite; c'est un trésor que nous vous donnons, comme vous le

donnons", nous écrit le P. de Lanberville, "gardez-le bien". Avonsnous été fidèles à la consigneu Si les circonstances ont voulu que

(Suite à la page 8)

mandée aux pharmacies depuis mandez la Prescription D. D. D.

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

#### **FLUCTUATION** de nos Abonnements IL FAUT LES DOUBLER 100--10095--95 90--9085--8580--8075--7570--7065--6560--60 55--5550--5045--4540--4035--3530--3025--2520--2015--1510--10Nous avons atteint cette semaine 49.09% de notre **OBJECTIF**

# "Tournée du Patriote" par les jeunes gens de

WILLOW BUNCH

en collaboration avec l'A. C. F. C.

sous la direction du

R. P. Laurent Bussière, O.M.I., gérant du "Patriote"

Votre reçu d'abonnement marquant 1937 vous donnera droit à 2 entrées gratuites.

Admission . . . 50c :-: Enfants d'école, entrée gratuite

#### ITINERAIRE

#### AOUT 28 ven. - Radville

20 jeu. - Ponteix

21 ven. - Dollard

24 lun. - Coderre

22 sam. - Lac Pelletier

23 dim. - Gravelbourg

26 mer. - Willow-Bunch

29 sam. - Forget 15 sam. - Lisieux 30 dim. Wauchope 16 dim. - St-Victor 31 lun. - Cantal 17 lun. - Laflèche

**SEPTEMBRE** 18 mar. - Ferland 19 mer. - Val Marie

1 mar. - Bellegarde 2 mer. - St-Antoine 3 jeu. - Dumas

8 mar. - Lebret

4 ven. - St-Hubert 5 sam. - Sedley 6 dim. - Montmartre

LES CENTRES DU NORD qui désirent notre visite s'adresseront au Directeur de la Tournée.



## Contribution d'une journée

Le 15 juillet, les aéroplanes de la "Canadian Airways" transporta plus de 12,000 livres de fret mélangé, seize passagers et la poste de et à Casummit, Ontario. Ceci figure bien la contribution du transport par avion au développement des mines du nord. Une grande partie de ce fret fut transportée soixante-

dix milles au delà de la navigation, tandis que la balance et la poste furent transportées cent milles au delà du chemin de fer le plus rapproché

chaque lundi et vendredi à 9:30 ILE A LA CROSSE et postes en route ...... les lundis à 9:30 LAC LA RONGE et postes en route ..... ..... les mardis à 9:30

---POSTE, PASSAGERS, EXPRESS---

PRINCE-ALBERT, TELEPHONE 3090

SASKATOON WINNIPEG



REGINA TORONTO

CANADIAN AIRWAYS

Pied-à-terre dans tout le Canada

#### TRANSPORT GRATUIT

REGINA. M. J. G. Taggart, ministre de l'agriculture a déclaré que le sième exposition annuelle provintransport des bestiaux et du four- ciale, cette année, l'assistance a dérage sera gratuit, dans les régions passé de prés de 12,000 celle de l'an arides de la province. Mais on n'a dernier. pas encore délimité le territoire favorisé du transport gratuit.

#### Améliorations locales

cale on a fait des améliorations pour ges, 123 naissances et 58 décès. une valeur de \$100,000. Avec les dépenses de l'an dernier on a dépensé Les banques n'en veulent pas \$200,000 pour améliorer et moderniser notre usine d'énergie électrimodernes de l'ouest du Canada.

#### Populations diminuées

Les villes de Saskatoon, Brandon et Swift Current ont cette année des populations diminuées, comparé à

En Saskatchewan, la ville de Saskatoon a passé de 43,291 âmes, à

Brandon de 17.082 à 16,388. Swift Current de 5,296 à 5065.

#### PERMIS D'AUTOS

REGINA.— En Saskatchewan, Mackenzie, ministre de la défense. tout conducteur d'automobile, d'ademande à l'inspecteur, à l'officier représentants du gouvernement bridu trafic ou à tout officier de police. tannique. Ce permis n'est pas accordé à une personne au-dessous de seize ans.

#### LE GAZ ET L'HUILE

suit activement.

#### LE CHARBON

REGINA. En mai dernier les mines de charbon de la Saskatchewan ont produit 28,380 tonnes.

#### Congrès à Saskatoon

REGINA.- Le comité d'organisation de l'immigration et de la colonisation de la Saskatchewan a invité des représentants du Royaume-Uni et des associations de colonisation d'outre-mer, pour le grand congrès qui sera tenu à Saskatoon, les 23, 24 et 25 septembre prochain.

Prescriptions remplies avec soin dans une pharmacie

# PHARMACIE

face du magasin Woolworth TELEPHONE 2011

Le Magasin de Linge pour Dames

le plus complet en Saskatchewan.

Grand assortiment et prix très modérés.

#### L'Exposition de Régina

REGINA. A la cinquante-troi-

#### STATISTIQUES

REGINA. Dans les trois plus A l'usine d'énergie électrique lo- en juin dernier, il y eut 120 maria- futurs accords commerciaux. Il a

EDMONTON.— Les banques ont que qui maintenant est une des plus reiteré leur formelle intention de lets étampés, les certificats de pros- cer, et tout le personnel de l'ampérité du Crédit Social.

> gouvernement ne voulait pas forcer galement démissionné. les banques à accepter ces billets étampés, à la manière des chèques. La colonisation en l'Ethiopie avec un très grand soin par un artis-Aucune banque ne les acceptera, se-

#### Ministres de retour

LONDRES .- Sont de retour d'Euope: M. C. Dunning, ministre de la place. finance, M. C. G. Power, ministre des pensions, M. J. G. Gardiner, ministre de l'agriculture, et M. Ian

M. Dunning a déclaré à la Presse dire être mobilisables immédiatenrès la loi des véhicules, doit avoir canadienne qu'il avait discuté des ment un permis qu'il doit produire sur négociations commerciales avec les

#### EN VISITE

PARIS. M. E Lapointe, ministre REGINA. Dans la province, en délégation du gouvernement canadivers endroits comme Simpson, dien, au dévoilement du monument Battleford et Maple Creek le forage militaire de Vimy, a été reçu par des puits de gaz et d'huile se pour- le président de la république française, Albert Lebrun, le remier ministre L. Blum et le ministre des affaires étrangères Y. Delbos.

#### Leur sort au Fédéral

M. King a transmis aux officiers est pratiquement certain que le dé- C'est la caractéristique à cet égard légaux de la couronne un télégram- ficit de la récolte atteindra des pro- de la loi prévoyant la création d'un appellent impérieusement un ordre me de la chambre de commerce portions suffisantes pour nécessiter office de céréales après avoir sup-nouveau. S. Em. le cardinal Villed'Edmonton demandant au gouver- des importations étrangères. nement du Dominion d'arrêter l'émission des certificats de prospéri- vons dû interroger tiennent tous seconde lecture, d'après l'expres- viendra révolutionnaire" et S. Em. tié du gouvernement de l'Alberta.

Dans son télégramme, la chambre de commerce d'Edmonton prétend que l'émission des certificats du Crédit social est une contravention du contrôle du Dominion sur le cours monétaire.

#### Revenus du Dominion

OTTAWA. Les revenus ordinairesdu Canada, y compris les douanes, l'excise et d'autres sources de revenus on atteint près de \$23,000, 000, pendant les quatre premiers mois de la présente année.

#### Le prix de la vie augmente

CHICAGO.— La grande sècherese qui a sévit cette année aux Etats-Unis a considérablement augmenté le prix de la vie. Maintenant, un père de famille pour nourir ses en- servateur) 1882 à 1884; fants doit en moyenne payer 30

nord du Dakota, dans certains pays 1891; d'Europe et dans l'hémisphère du sud ont diminué la production du (conservateur), 1891 à 1892. blé à un niveau inconnu depuis

D'autres récoltes, comme les légumes et les fruits ont aussi diminué. teur), 1896 à 1897; De maigres pâturages et le manque de fourrage ont réduit la quantité du 1897 à 1900;

#### Le prix du pain augmente La petite fleur....

LONDRES.— Le manque de blé

ET EN RUSSIE

ILS DEMISSIONNENT

en Russie et v fut bien recu.

les avec la Russie.

(Suite de la page 7)

fait monter le prix du pain d'un demi-penny; et probablement qu'il les procès préparatoires à la béa augmentera encore. Actuellement, à tification se fassent dans le diocè-Londres, un pain coûte environ dix- se d'Albany, lieu d'origine de Kateri Tekakwitha, nous avons l'inigne honneur d'avoir chez nous ses EULER EN ALLEMAGNE ossements et tout ce qui reste de

souvenirs sur la vierge iroquoise. "Je me souvenirs", écrit sur son blason, la province de Québec. Il ne BERLIN .- M. W. D. Euler, ministre canadien du commerce et de faudrait pas que nos frères catholil'industrie est allé en Allemagne et ques des Etats-Unis nous le rappellent. Nous coopérerons avec eux Il a entretenu Hitler et le Reich pour faire glorifier celle que Mgr grandes villes de la Saskatchewan, du commerce canadien, en vue de de Saint-Vallier appelle "La Geneviève du Canada", celle que nous oaussi traité de relations commercia- sons désigner sous le nom de "La petite Fleur de la Nouvelle-France". \* \* \*

Le mardi soir, 4 février, à 8 h. 30, dans la salle Sainte-Sulpice, rue Saint-Denis, une conférence a été ROME.— Le nouvel ambassadeur n'avoir rien à faire avec les "bil- espagnol à Rome, Senor J. de Car- donnée par le R. P. Georges Mongeau, S.P., sur la petite vierge iroquoise, Kateri Tekakwitha, le Lis bassade ont démissionné. Plusieurs des bords de la Mohawk et du Saintcoloriées qui servirent aux projec tions lumineuses ont été préparées te de Montréal, M. F.-J. Topp.

ROME.— On annonce que les soldats du corps expéditionnaire qui LE COMPTE N'Y EST PAS

A l'hôpital de X . . . le médecin en trouveront un emploi civil en Afrique orientale seront démobilisés sur chef arrive grave et compassé. -Combien avons-nous de morts On évalue à 100,000 le nombre de ce matin? demande-t-il à l'infirmier.

-Neuf, monsieur. ceux qui pourront ainsi être absor--Diable! J'avais pourtant bien bés par la colonisation. Ils devront s'engager dans la milice, t'est-à- fait dix ordonnances hier, n'est-ce

> - Oui, docteur, mais il y en a un qui n'a pas voulu la prendre.

### La France importerait du blé

L'office du blé aura un réel problème

canadien de la justice, chef de la Le marché mondial appauvri par trop de sécheresse ou trop

printemps dernier, la France pou- miste Jean Persat, le marché monniers stocks notamment grâce à d'eau. Le problème des importateurs lions de quintaux de blé. Aujour- lendemain même de l'entrée en vid'hui, la nature remit tout en ques- gueur de l'office du blé qui promet OTTAWA.— Le premier ministre tion: A la suite des intempéries, il aux paysans la sécurité des prix.

caine ne dépassera pas 1572 milau début de juillet. Et 1,000,000,000 sous un autre nom".

PARIS.— La France va-t-elle é- | de moins qu'une récolte normale. tre obligée d'importer du bléu Au Ainsi, selon la formule de l'éconovait se flatter d'avoir liquidé les der- dial est appauvri ici par trop l'exportation en Angleterre de mil- se posera donc pour la France au ROLE OPPORTUN DE LA SEprimé l'admission temporaire des neuve disait il y a deux ans: "No-Les experts français que nous a- blés étrangers, du lait ensuite en tre siècle sera plus social ou il depour acquis que la récolte améri- sion du deputé de la majorité Pierlions de boisseaux, soit 673 millions re Mendes France, président de la de moins que les pronostics officiels Commission des Douanes "rétablie courageusement à la constitution de

### Les premiers ministres 1900 à 1905; depuis 1867

Voici la liste des premiers ministres qui ont dirigé la province de Québec depuis la Confédération,

P.-J.-O. Chauveau, avocat, (conervateur), 1867 à 1873;

vateur), 1873 à 1874; C.-E.-B. de Boucherville, méde-

cin, (conservateur), 1874 à 1878; avocat, (libéral), 1878 à 1879;

J.-Adolphe Chapleau, avocat conservateur), 1879 à 1882;

J.-J. Ross, médecin, (conserva-

teur), 1892 à 1896; E.-J. Flynn, avocat (conserva-

F.-S. Marchand, notaire (libéral)

S.-N. Parent, avocat (libéral),

Lomer Gouin, avocat (libéral), 1905 à 1920:

L.-A. Taschereau, avocat (libéral), 1920 à 1936;

Adélard Godbout, agronome (li-

Gédéon Ouimet, avocat (conser- Province de Québec, depuis la Consoins actuels, sont invités à ces Seles firmes s'établissent qui font naî-

Curieuse coïncidence: depuis la tives sûres et pratiques. Confédération nous comptons égale-Henry-Gustave Joly de Lotbinière, ment dix-sept lieutenants-gouver-

pour cent de plus qu'il y a trois teur), premier-ministre pendant de Grèce, Jean Metaxas a publiquedeux jours en janvier 1887; Honoré ment déclaré qu'il voulait détruire les basées sur l'enseignement de la La mauvaise température dans le Mercier, avocat (National), 1887 à le communisme. Contre une grève doctrine sociale de l'Eglise. Si les générale des communistes, le pre- hommes publics sentent le besoin C.-E.-B. de Boucherville, médecin mier ministre de Grèce opposerait de promettre de ces réformes, c'est la loi martiale pour protèger la na- qu'il y a quelque chose de changé; L.-O. Taillon, avocat, (conserva-

#### Fiasco de la grève

La grève générale de vingt-quatre neures organisée par les unions ommerciales de la Gauche fut un asco complet et elle a hâté la proclamation de la loi martilae, la dissolution du parlement et la mobiliation des employés du service pu-

On dit que la paix et la tranquilli- de notre époque et il doit s'exercer citoyens helléniques.

gnit sa "Ferme des artistes" (Etre- tra à l'épiscopat du Brésil. tat), laquelle a été exposée au Sa- L'Oeuvre des Tracts a cru faire

# Bottines de travail

Une longue durée dans chaque paire



Bottines fabriquées d'excellent cuir à grain cerf qui auront une longue durée --- les semelles sont d'un cuir de vache de première qualité --- talons en caoutchouc --- pointures 6 à 11

\$3.35 \$3.95 \$4.50

Les salopettes G. W. G. Red Strap vous donneront une plus longue durée pour votre argent 2.00 que n'importe quelle autre salopette sur le marché. Toutes tailles pour hommes.

# Ralph Miller Ltd. 915 Ave Centrale Prince-Albert

#### Un gérant de banque a dit que le consuls espagnols, en Italie, ont é-bouvernement ne voulait pas forcer galement démissionné. On placerait des bestiaux en Ontario peu partout. Voilà une occa-coloriées qui servirent aux projection ou jamais pour les nôtres de jouer un rôle prépondé-

C'est la suggestion faite au cabinet fédéral. Ancien accord

heures de la séance du cabinet fé- affamé de l'ouest dans l'Ontario. Le déral Le premier ministre Macken- problème demeure à l'étude. zie King fit savoir qu'on songe à conduire les troupeaux des régions ravagées par la sécheresse en Alberta et en Saskatchewan à d'autres régions. On a même suggéré de conduire des troupeaux de la Prairie à la province d'Ontario.

l'Ouest n'ont pas encore conclu d'acseignements inédits sur les condide toutes manières l'établissement d'industries nouvelles. Il faut récord au sujet du bétail. On sait que tions actuelles des marchés curopé- péter que c'est dans la période qui L.-E O'Neill, directeur du bétail au ens.

OTTAWA.-La crise du bétail dans ministère ontarien de l'agriculture 'ouest fut étudiée, durant les trois a suggéré qu'on transporte le bétail

qu'en regard de la situation boule- nicipalités, disposées à leur accorversée en Europe, le Canada a tout der de précieux avantages sous forà gagner des voyages des ministres fédéraux outre-mer. Les membres du Mais le fédéral et les provinces de cabinet reviendront avec des ren-

Questions Sociales

### Pour un ordre social nouveau

MAINE SOCIALE DES TROIS-RIVIERES

le cardinal Verdier vient d'écrire que "tout demande au chrétien sincère de s'appliquer sans retard et cet ordre nouveau que tous appel-

Cet ordre nouveau, qui empêchera notre siècle de devenir révolu-nent leur ancienne activité, mais de 15 août, et que les marchandises tionnaire, les Semaines sociales nouvelles surgissent. La crainte dis- canadiennes entreront en Pologne durant leurs assises annuelles aux la population, les capitaux jalouse-Trois-Rivières du 19 au 24 juillet. ment mis en sûreté, reviennent gra-Tous ceux qui s'intéressent à une restauration de la société, L'honorable Adélard Godbout est appuyée sur les enseignements des le 17ème premier-ministre de la encycliques et adaptée à nos be- en des temps meilleurs, de nouvelmaines. Ils y puiseront des directre une bienfaisante activité un

QUEBEC .- "Heureusement, nous J.-Alfred Mousseau, avocat (con- Destruction du communisme constatons dans les programmes politiques actuels, de part et d'autre, ATENES.— Le premier ministre qu'on en est venu à sentir le besoin de promettre des réformes sociaseignements sociaux de l'Eglise, aux Semaines sociales et à la presse catholique".

LETTRES DE S.S. PIE XI

L'Action catholique est de plus en plus à l'ordre du jour. Les évêques multiplient leurs appels pour que les fidèles de tout âge et de toute condition s'enrôlent dans ses cadres et se livrent à son apostolat.

Cet apostolat répond à un besoin té règnent en Grèce. Toutefois, J. d'après des méthodes bien caracté-Metaxas, "l'homme de fer" demande risées. Ce besoin et ces méthodes, la loyale coopération de tous les le Souverain Pontife les a exposés plus d'une fois en des termes clairs et précis dans des lettres adressées Un peintre de 14 ans au Salon à différents évêques. Il en est trois en particulier qui révêlent la vraie pensée de Pie XI et peuvent être A Paris, le Salon de cette année considérées comme la charte officonsacré la jeune gloire d'un ar- cielle de l'Action catholique: la lettiste de 14 ans; Claude Meyer-Del- tre Quae Nobis au cardinal Bertram. bos, né à Neuilly en février 1922. la lettre Laetus sane nuntius au car-Il n'avait que 13 ans lorsqu'il pei- dinal Segura, la lettre Quacvis Nos-

lon de la Société nationale des oeuvre utile en publiant dans une seule brochure ces trois importants

#### L'avenir est aux audacieux

De tous côtés nous arrive l'as surance que les difficultés économiques diminuent et que le commerce et l'industrie reprennent peu à peu leur activité normale. Ce n'est Pologne annonce qu'à la suite de la peut-être pas encore la prospérité convention signée et ratifiée par définitive ni complète, mais les si-les gouvernements canadien et pognes avant-coureurs en sont nom- lonais les importations de Pologne breux et encourageants. Non seule- entreront au Canada sous le régime ment les vieilles industries repren- du tarif intermédiaire à partir du paraissant peu à peu, en effet, dans selon les stipulations du traité. duellement en circulation.

Avec prudence, sans doute, mais

# Accessoires pour

Si votre auto a besoin de rêparations, venes nous voir. Nos prix vous surprendrons

New Auto Wreckers

pour leur avancer de respectables Le premier ministre est d'avis capitaux, de concert avec les mume de locaux et exemptions de taxes. Pour résumer, on est disposé, en plusieurs endroits, à favoriser suit les grands bouleversements que les groupes, comme les individus, peuvent orienter leurs destinées d'une manière définitive. Or, les nôtres ont sous la main une occasion splendide d'agrandir leur champ d'influence dans le monde documents. Cette brochure, indis- économique. Avec un peu d'initiapensable aux prêtres et à tous les tive, ils peuvent prendre une part dirigeants d'oeuvres, se vend 10 prépondérante dans le mouvement sous l'exemplaire à L'Action Pa- industriel. La où ils gémissaient d'éroissiale, 4260, rue de Bordeaux, tre en état d'infériorité, ils peuvent du coup prendre la tête. Laisseront-ils à d'autres le soin de profiter de cette aubaine? Démétrius BARIL, avocat, 418 St-Sulpice, Montréal, Qué. POLOGNE ET CANADA

rant dans le domaine économique.

Plusieurs l'ignorent peut-être, mais

dans un grand nombre de centres

ruraux, et même dans les villes, de

petits épargnants, mettant leurs res-

sources en commun, attendent que

des industriels et hommes d'affaires

veuillent bien s'établir parmi eux

MONTREAL.— Le consulat de





### Ceux qui savent se rangent du côté de ceux qui ménagent et épargnent.

"MEUBLEZ UN FOYER A MOITIE PRIX"

COURTNEY

Magasin de meubles usagés.

Vous êtes cordialement invités à venir examiner notre gros stock, dans notre nouvel emplacement, l'ancien magasin de Zoelliner, et le vieux Regent Garage.

lière Avenue et 10e Rue

Prince-Albert